



BIBLIOTECA PROVINCIALE Num.º d'ordine

B. Prov.

2548

B. Prov I 2548

then y Coagle



# LEÇONS

# COORDONNÉES CURVILIGNES

LEURS DIVERSES APPLICATIONS.

L'Auteur et l'Editeur de cet Ouvrage se réservent le droit de le traduire ou de le faire traduire en toutes langues. Ils poursuivront, en vertu des Lois, Décrets et Traités internationaux, toute contrefaçon ou toute traduction faite au mépris de leurs droits.

Le dépôt légal de cet Ouvrage a été fait à Paris dans le cours du mois d'Août 1859, et toutes les formalités prescrites par les Traités sont remplies dans les divers États avec lesquels la France a conclu des conventions littéraires.

Tout exemplaire du présent Ouvrage qui ne porterait pas, comme cidessous, la griffe de l'Éditeur, sera réputé contrefait. Les mesures nécessaires seront prises pour atteindre, conformément à la loi, les fabricants et les débitants de ces exemplaires.

> PARIS. - IMPRINERIE DE NALLET-BACHELIER, rue du Jardinet, 12.

Moultit Bachelin

608273

# LEÇONS

SUR LES

# COORDONNÉES CURVILIGNES

LEURS DIVERSES APPLICATIONS,

PAR G. LAMÉ.



# PARIS,

MALLET-BACHELIER, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BURRAU DES LONGITUDES,

QUAI DES AUGUSTINS, 55.

1859







(keris)

anno in Greigh



# DISCOURS PRÉLIMINAIRE,

Le Cours que J'entreprends anjourd'hui a pour objet diverses questions où l'on emploie la théorie des surfaces. C'est la Géométrie considérée au point de vue, de la Physique mathématique, une géométrie spéciale et nouvelle, que je vais essayer de définir.

Il ne s'agit plus d'étudier les propriétés d'une ligne, ou d'une trajectoire, plane on à double courbure; in celles de la surface qui limite un corps, et des lignes tracées sur cette surface individuelle. Il faut considérer à la fois, dans l'espace, ou dans l'étendue à trois dimensions, soit une famille de surfaces, réunies par une propriété commune, soit plusieurs familles découpant un volume en polyèdres curvi lignes.

Toutes les branches des Mathématiques appliquées s'accordent pour réclamer cette nouvelle étude, cette extension de la Géométrie transcendante. Une revuer rapide de ces diverses branches mettra ce fait hors de doute.

Lorsqu'un fluide est en équilibre, à chaque point correspond une pression, qui s'exerce normalement, et avec la même intensité; sur tous les éléments-plans dont ce point fait partie. La même pression appartient à tous les points d'une certaine surface, qu'on appelle surface de niveau, et qui jouit de la propriété d'être partout normale à la résultante des forces extérieures, pesanteur, actions capillaires, ou autres. L'espace occupé par le fluide est le lieu géométrique d'une infinité de surfaces semblables, lesquelles composent une famille de surfaces de niveau. La science de l'Hydrostatique a pour objet de déterminer la forme de ces surfaces, et la loi qui régit la variation de la pression, lorsqu'on passe d'une de ces surfaces à une autre.

D'après la loi de l'attraction universelle, si, pour chaque point de l'espace, ou compose la somme des masses de toutes les molécules matérielles de l'univers, respectivement divisées par leurs distances à ce point, on obtient la fonction qui a reçu le nom de potentiel, et dont la dérivée partielle, suivant une direction quelconque, donne la composante, suivant cette même direction, de la résultante des attractions exercées sur le point considéré. Le potentiel a la même valeur pour tous les points d'une certaine surface, qu'on appelle encore surface de niveau, et qui jouit pareillement de la propriété d'être partout normale à la résultanté des attractions. L'espace est le lieu géométrique d'une Infinité de surfaces de nième nature, lesquelles composent une famille de surfaces d'égal potentiel, et dont la considération éclaircit singulièrement l'énoncé, et la solution d'un grand nombre de problèmes de la mécanique céleste.

Dans la théorie analytique de la chaleur, lors de l'état statique, la température est stationnaire en chaque point du corps solide homogène que l'on considère. Cette température à la mène valeur pour tons les points d'une certaine surface, qu'on appelle surface sotherme. Le volume du corps est le lieu géométrique d'une infinité de surfaces semblables, lesquelles composent une fainille de surfaces sonthermes, et dont la considération pent simplifier beaucoup la recherche qu'on a en vire. Par exemple, si le solide constitue me enveloppe, dont les deux parois sont entretenues à des températures fixes, commes et différentes, le problème à résoudre consiste à trouver l'equation générale, et le paramètre thermométrique, de la famille de surfaces isothermes qui comprend les deux parois, et la température varie, dans l'intérient du corps, proportionnellement au paramètre trouvé.

Si l'hydrostatique et la théorie du potentiel ont introduit les familles des surfaces de niveau, la théorie de la chaleur celles des surfaces isothernes, la théorie de la lumière celles des surfaces d'ondes; c'est la théorie mathématique de l'équilibre d'élasticité des corps solides, qui a introdnit la considération de trois familles conjuguées et orthogonales.

En effet : il résulte de cette théorie qu'en chaque point d'un solide en équilibre d'élasticité, il existe toujours trois éléments-plans rectangulaires, que les forces élastiques sollicitent normalement, tandis que tous les autres éléments, au nième point, penvent n'éprouver que des tractions on des pressions obliques. Si donc ou considère à la fois les trois éléments-plans sollicités normalement, qui correspondent à tous les points du solide, et dont les positions varient d'une

manière continue, tous ces triples éléments pourront former, de proche en proche, trois familles de surfaces orthogonales, composant ce qu'on appelle un système isostatique, et qui jouissent de la propriété fondamentale d'être seules sollicitées normalement par les forces élastiques.

Dans tout système isostatique, chacune des trois familles de surfaces conjuguées a son paramètre, constant pour chaque surface, variable d'une surface à une autre. Les trois paramètres forment évidemment un système de coordonnées, car en leur donnant des valeurs particulières, elles appartiement à trois surfaces individuelles, qui se coupent orthogonalement en un point, lequel est complétement déterminé par ces valeurs. De là est venue l'idée des coordonnées curvilignes, dont l'emploi est indispensable quand ou vent traiter des corps de formes données, dans les diverses branches de la Physique mathématique.

En effet : dans toutes ces branches, il s'agit toujours d'intégrer, ou de déterminer, une ou plusieurs fonctions qui doivent vérifier une ou plusieurs équations aux différences partielles du second ordre, exprimant les lois physiques qui régissent les fonctions dont il s'agit. Et, en outre, ces fonctions, ou feurs intégrales générales, doivent vérifier d'autres équations aux différences partielles du premier ordre, pour tous les points apparténant à la surface qui limite le corps que l'on veut traiter.

Or, ce problème de double intégration serait complétement inabordable, si l'on ne parvenait pas à rapporter les points du corps, à un système de coordonnées tel que la surface, ou les diverses parties qui la composent, soient exprimées par une de ces coordonnées égalée à une constante. C'est ainsi qu'on à pu traiter : le prisme rectangle à l'aide des coordonnées rectilignes; le cylindre droit par les coordonnées polaires; la sphère à l'aide des coordonnées sphériques; l'ellipsoide par les coordonnées elliptiques.

Dans la théorie de l'attraction, la fonction est le potentiel; dans celle de la chaleur, c'est la température. L'équation générale aux différences, partielles du second ordre, est la même pour les deux théories, quand on ne considère que l'état statique. De la résulte que les paramètres des surfaces d'égal potentiel, et ceux des surfaces isothermes, obéissent aux mêmes conditions géométriques. C'est-à-dire que ces deux classes de surfaces se superposent complétement, ou n'en forment qu'une seule. Coincidence remarquable, qui rapproche les deux théories, à tel point, qu'en résolvant analytiquement certaine question particulière, chez l'une, on a immédiatement la solution d'une question correspondante, chez l'autre.

Ainsi, la théorie du potentiel se balance entre deux analogies: l'une avec l'hydrostatique, qui lui a donné la définition des surfaces de niveau; l'autre avec la théorie de la chaleur, dont elle peut s'approprier toutes les familles de surfaces. La premiere analogie repose sur une propriété mécanique commune, la seconde sur l'identité des formules analytiques; et cette dernière est certainement la plus utile, puisqu'il s'agit d'intégrations.

Dans la théorie mathématique de l'équilibre d'élas-

ticité des milieux solides, il y a trois fonctions, représentant les projections du déplacement moléculaire, et trois équations aux différences partielles du second ordre, qui régissent simultanément ces trois fonctions.

Les systèmes isostatiques correspondants ne paraissent assujettis à aucune autre condition essentielle, que celle de l'orthogonalité des trois familles de surfaces qui les composent. Mais, à chacune des trois fonctions, correspond une certaine famille de surfaces d'égale intensité. Et ces nouvelles familles, ou leurs paramètres, sont régis par une équation aux différences partielles du quatrieme ordre, présentant ette identité, en quelque sorte composée, avec l'équation unique qui régit le potentiel et le paramètre thermométrique, qu'il suffit de doubler l'ensemble des opérations différentielles donnant cette dernière, pour obtenir la première.

Nouveau rapprochement qui fait entrevoir l'avénement fintur d'une science rationnelle unique, embrassant, par les mèmes formules, les trois branches des mathematiques appliquées, que je viens de définir, et, ein ontre, la théorie des ondes sonores et celle des ondes lumineuses, qui ne sont autres que la théorie générale de l'élasticité dans l'état dynamique.

Ces considérations me paraissent établir, et même demoutrer, l'importance, on plutôt la nécessité d'une étude spédiale dès families de surface; et des systèmes orthogonaux. Cette étude constitute en quelque sortetine nouvelle branche de la Géométrie analytique : après celle des lignes droites ou courbes, après celle des plans ou des surfaces individnelles, vient nécessairement l'étude des volumes, ou de l'étendue à trois dimensions, découpée en éléments de formes diverses, suivant l'objet spécial que l'on se propose.

A ces diverses branches de la géométrie analytique, correspondent les diverses parties du Calcul intégral. L'intégration des équations différentielles ordinaires, ou des fonctions d'une seule variable, c'est l'étude classique des courbes planes, et à doubles courbures. L'intégration des équations aux différences partielles des fonctions de deux variables seulement, c'est l'étude des surfaces individuelles, ou l'analyse appliquée de Monge, complétée par des travaux nombreux, de Gauss, de Liouville, et d'autres géomètres. Enfin, l'intégration des équations aux différences partielles des fonctions de trois variables, correspond à l'étude, qui fera l'objet du cours actuel, des surfaces réunies en familles, des surfaces isothermes, des surfaces de miveau, des surfaces d'ondes, des surfaces isostatiques ou orthogonales. .

C'est pour étendre les cas d'intégration des fonctions de pusieurs variables, qui se présentent en physique mathématique, que cette dernière théorie a été finaginée. Son but était donc purement analytique. Aussi est-ce par l'ànalyse que les propriétés qui la composent ont été découvertes. Celles de ces propriétés qui peuvent s'énoncer dans le langage de la géométrie pure, out ensuite été établies directement, avec plus ou moins de simplicité ou d'élégance. Mais ces procédés d'après coup ne doivent être considérés que comme de pures vérifications. L'invention ne leur appartient pas; ils la masquent ou la déguisent, à la

manière stérile des anciens, et des géomètres du xvii° siècle.

Toutefois, parmi les propriétés des systèmes orthogonaux, il en est une, qui avait été découverte antérieurement par M. Ch. Dupin, et qui consiste en ce que, deux des familles de surfaces conjuguées tracent, sur chaque surface de la troisième famille, toutes ses lignes de courbure. Cette belle propriété, reconnue par un trait de génie, est sans doute la première et la plus importante. Toutes les autres en sont pour ainsi dire les conséquences différentielles. Mais leur déduction exige l'emploi de la méthode analytique qui les a signalées. Et ce sont précisément ces conséquences seules, qui répondent directement aux questions de physique mathématique qu'il fallait résoudre.

S'il s'agissait d'une science où tout serait découvert, on pourrait substituer partont, sans înconvérient, sinon avec avantage, des vérifications géométriques aux démonstrations analytiques et primitives. Mais il reste encore beaucoup à chercher, une multitude de points à éclaircir, et même une nouvelle science à édifier. Conservons donc avec soin la méthode d'invention, qui, ayant fait ses preuves, est seule capable d'aborder les dernières difficultés.

En effet, les familles de surfaces, considérées isolement ou par association, éclaireissent incontestablement l'état statique, dans les diverses branches de la physique mathématique, tel que l'équilibre des températures dans les corps solides, ou l'équilibre d'élastetif dans les milieux pondérables. Mais, pour étudier avec succès, et définir complétement l'état. dynamique, il faudrait considérer les variations des surfaces conjuguées, leurs transformations successives, savoir comment se modifient les surfaces isothermes, les surfaces isostatiques, d'un instant au suivant.

Nouvelle étude, qui éclaircirait et compléterait : la plupart des problèmes de la mécanique céleste; toute l'hydrodyuanique; la propagation des ondes à la surface des liquides; celle des ondes sonores on l'acoustique; celle des ondes lumineuses on la théorie de la lumière; enfin les lois de l'échauffement et du refroidissement des milieux pondérables.

C'est toute une quatrieme branche de la géométrie transcendante, à peine entrevue, à peine ébauchée, qu'il faudra créer, avant que la physique mathématique, aujourd'hui stationnaire, puisse faire des progrès nouveaux et définitis. Et cette branche correspondra à l'intégration des équations aux différences partielles des fonctions de quatre variables, des coordomnées et du temps.

On ne saurait trop insister sur cette correspondance, entre deux branches, l'une de la hante géométrie, l'autre de l'analyse infinitésimale. Elles se proposent un même but, qu'elles atteignent en restant unies, en travaillant constamment de conserve; mais, dont elles s'éloigneraient à jamais, en se séparant, pour s'occuper-de rechirches divergentes.

Quand on médite sur l'histoire des mathématiques appliquées, on est effectivement conduit à attribuer leurs principales découvertes, leurs progrès les plus

décisifs, à l'association de l'analyse et de la géométrie. Et les travaux, que produit l'emploi exclusif de chacun de ces instruments, apparaissent alors comme des préparations, des perfectionnements, en attendant l'époque qui sera fécondée par leur réunion.

Puisqu'il s'agit ici d'un Cons de Physique, mathématique, destiné a répandre la connaissance de cette science, à faciliter les nouvelles recherches, à indiquer les progrès qu'elle réclame, je regarde comme un devoir, de respecter l'association créatrice de l'analyse et de la géométrie, lorsque j'exposerai la théorie des surfaces orthogonales; de n'avoir recours à la géométrie senle, que pour énoncer, d'une mânière claire et précise, les résultats obtenus; de conserver, enfin, une méthode d'invention, qui est loin d'avoir dit son dernier mot.

La Géométrie pure a certainement la puissance de faire des découvertes sur son propre terrain, comme le témoignent, si abondamment, les travaux des Dupin, des Poncelet, des Chasles, des Steiner, et de leurs nombreux élèves. Admirons ces belles recherses; cédons parfois à l'attrait qu'elles offrent, en nous essayant sur les mêmes sujets. Mais, si un grand nombre des résultats, ajusi obtenus, ont été utilisés dans les sciences d'application, gardons-nous cependant de croire à une omnipotence de la géométrie seule, qui n'existe pas, et que l'histoire de la science dément.

Trop éblouis par la simplicité, la lucidité, l'élégance de certaines démonstrations purement géométriques, ne les substituons pas partout, en mécanique,

en physique mathématique, aux méthodes analytiques qui ont véritablement signalé les théorèmes énoncés, et qui, bien présentées, sont aussi simples, assi lucides, aussi élégantes, et ont de plus le méritde l'invention.

Après avoir établi la nécessité d'introduire une nouvelle branche de la géométrie transcendante, et justifié l'emploi de la méthode analytique dans l'enseignement de cette science, il me reste à indiquer, succinctement, l'ordre des matières qui composeront le Cours actuel. Quelques détails préliminaires sont indispensables pour tracer ce programme.

Dans tout système orthogonal, outre les trois paramètres des surfaces conjuguées, qui sont les coordonnées curvilignes, il y a lieu d'introduire trois autres quantités, ou coefficients, dont la considération est nécessaire, pour la complète définition du système. Isolons une des familles, deux de ses surfaces infiniment voisines, et la valeur du paramètre qui appartient à l'une d'elles. Généralement, ces deux surfaces es sont pas partout également distantes, et l'épaisseur de la couche, qu'elles comprennent, varie d'une normale à une autre. Si donc on divise l'accroissement constant du paramètre, par cette épaisseur, ce rapport sera variable, non-seulement d'une couche à une autre, mais aussi dans toute l'étendue d'une même couche.

Je désigne ce rapport sous le nom de paramètre différentiel de la famille de surfaces considérée. Les paramètres différentiels des trois familles de sirfaces conjuguées sont les quantités, ou les coefficients, qui particularisent le système orthogonal. Ils sont, en général, fonction des trois coordonnées curvilignes. Et, les formules de transformation; les courbures des surfaces, s'expriment à l'aide de ces fonctions, et de leurs premières dérivées.

Lorsqu'une des familles conjuguées doit être d'une certaine classe, ou qu'elle doit obéir à des conditions géométriques particulières, ces conditions se traduisent analytiquement par une certaine relation entre les paramètres différentiels. Par exemple, si cette famille doit se composer de surfaces isothermes, et qu'on adopte le paramètre thermométrique pour la coordonnée curviligne qui lui correspond, son paramètre différentiel, divisé par le produit des paramètres diffé-. rentiels des deux autres familles, doit donner un rapport indépendant de la coordonnée thermométrique, ou qui ne soit fonction que des deux autres coordonnées. La forme même de cette relation, et des relations, analogues qui caractériseraient des familles de surfaces de nature différente, fait bien voir qu'il s'agit ici d'une géométrie analytique tout autre que celle de Monge:

Les trois paramétres différentiels, dans tout système isostatique, sont loin d'être indépendants. Car la condition de l'orthogonalité, traduite analytiquement, conduit à six équations aux différences partielles du second ordre, simultanées et non linéaires, que ces fonctions doivent vérifier.

Ces six équations aux différences partielles forment, en quelque sorte, le principe, ou la base, de la théorie des surfaces orthogonales, ou des coordonnées curvilignes. Traduites géométriquement, elles expriment les lois qui régissent les courbures des surfaces conjuguées, et leurs variations. Et c'est en les intégrant dans des cas particuliers, ou avec l'adjonction de conditions nouvelles ou simplifiantes, que l'on est parvenu à résoudre des questions importantes pour les Mathématiques appliquées.

Il nie sera facile, maintenant, de définir la première partie du Cours, ou la partie théorique. Elle conjumentar, ou établira : t° les formules qui servent à passer des coordonnées rectilignes à des coordonnées curvilignes 'quelconques' (1º et IIIº leçons); 2º les expressions des courbures des surfaces conjuguées et de leurs intersections, à l'aide des paramètres différentiels et de leurs premières dérivées (IIº et IVº leçons); 3º les équations aux différences partielles qui régissent les paramètres différentiels, et leur traduction géométrique, ou les lois des variations des courbures (Vé leçon).

Pour donner un exemple de la marche à suivre, dans l'intégration des équations précédentes, lorsqu'on se propose de déterminer un système orthogonal, satisfaisant à des conditions données, j'exposerai la méthode de recherche qui m'a réellement conduit aux coordonnées elliptiques (VI°, VII°, et VIII° lecons).

Les applications commenceront par la transformation, en coordomiées curvilignes, des équations dur mouvement d'un point matériel. Ce sujet, déjà tratté dans une atiese remarquable, par M. le professent Guirandet, conduit à la généralisation de la théorie des mouvements relatifs, due à Coriolis. L'emploi des équations transformées, dans le cas d'un potentiel cylindrique, donne lieu à des conséquences nouvelles sur le travail des forces (1X° et X° lecons).

Les potentiels cylindriques, linéaires et angulaires, formant une infinité de systèmes orthogonains triplement isotherines, je donnerai la solution générale du problème de l'équilibre des températures dans tous ces systèmes; et je considérerai, particulièrement, le système cylindrique bi-circulaire, et celui des lemniscates (XI°, XII° et XIII° leçons).

J'appliquerai les coordonnées curvilignes, aux transformations, coirique et cylindrique, des systèmes orthogonaux, pai rayons vecteturs réciproques; lesquelles donnent la solution du problème des températures stationnaires pour les systèmes transformés, lorsqu'on la connaît pour les systèmes primitifs (XIV\* leçon).

La demière partie du Cours sera consacrée à la théorie mathématique de l'élasticité. Elle comprendra: 1° la transformation, en coordonnées curvilignes, des équations de cette théorie, la loi des surfaces isostatiques, et son application à la résistance dès parois sphériques, cylindriques, on planes (XV° et XVI° leçons); 2° la solution complète du problème de l'équilibre d'élasticité des enveloppes sphériques, comme exemple de la marche à suivre, dans l'intégration des équations générales (XVII°, XVIII° et XIX° leçons); 3° enfin; l'examen des principes qui doivent servir de base à la théorie de l'élasticité (XX° leçon).

# TABLE DES MATIÈRES.

| PREMIÈRE LECON.                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Formulés de transformation.                                                        | 3.8           |
| § 1. — Définition d'une fonction-de-point                                          | 1<br>-3<br>-5 |
| \$ 4.—Problème des coordonnées curvilignes p \$ 5.—Notations et simplifications    | 8             |
| § 6.— Relations déduites de l'orthogonalité<br>§ 7.— Définition des h, ou des Δ, ο | 9<br>10       |
| § 9. — Caractère des $\left(\frac{d\rho_i}{du}\right)$ fonctions des $\rho_i$      | 12-           |
| § 10. — Dérivées de ces fonctions.<br>§ 11. — Théorèmes sur ces dérivées.          | 15            |
| DEUXIÈME LEÇON.                                                                    |               |
| Paramètres différentiels.                                                          |               |
| § 12. — Parametres différentiels Δ, ρ,<br>§ 13. — Valeurs des Δ,ρ, pax les h,      | 17<br>20      |
| § 14. + Les Δ, et Δ, d uno fonction-de-point                                       | 21            |

|                                                            | Pages. |
|------------------------------------------------------------|--------|
| § 15 Caractère et utilité des A                            |        |
| § 16 Equation de la chaleur par les p                      | 25     |
| § 17. – Dénomination proposée pour les 5                   | 28     |
| § 18 Caractère et utilité des A                            | 28     |
| § 19 Dénomination proposée pour les A,                     | 29     |
| § 20 Fonctions-de-point dont les A, sont nuls,             | 30     |
| § 21 Parametres thermométriques                            | 31     |
| § 22. – Simplification résultant des $\Delta_1 \rho_i = 0$ | 32     |
|                                                            |        |
| TROISIÈME LEÇON.                                           | 100    |
| Courbures des surfaces orthogonales.                       |        |
|                                                            | 5.7    |
| § 23 Lignes de courbure des surfaces p                     | 37     |
| § 24. — Théorème de M. Dupin                               | 40     |
| § 25 Expression d'un rayon de courbure                     | 41     |
| § 26 Changement de paramètre                               | . 42   |
| § 27. – Homogénéité des h                                  | 44     |
| § 28 Signe d'une courbure                                  | . 46   |
| § 29 Notations pour les courbures                          | 49     |
| § 30 Expressions des six courbures                         | . 50   |
| § 31. — Courbures paramétriques                            | '5¢    |
| § 32 Courbures du système sphérique                        | 52     |
| § 33 Ses coordonnées thermométriques                       | . 54   |
|                                                            |        |
|                                                            | 100    |
| QUATRIÈME LEÇON.                                           | *      |
|                                                            | 1 1 1  |
| Courbures des întersections.                               |        |
|                                                            |        |
| § 34 Représentation d'une courbure                         | 57     |
| § 35 Expressions nouvelles des six courbures               | 58     |
| § 36. — Courbures résultantes                              | 59     |
| § 37 Plan osculateur de l'arc s                            | 61     |
| § 38. – Courbure propre du même aré                        | 63     |
| § 39 Centres des courbures résultantes                     | 66     |
| § 40 Relations des courbures des arcs s                    | . 67   |
| 8 11 Courburge des ausfasses un 11 1                       |        |

olication au syste

## CINQUIÈME LEÇON.

quations aux différences partielles.

| . ,          | Page      |
|--------------|-----------|
| utier groupe |           |
|              |           |
|              |           |
|              |           |
|              |           |
|              |           |
|              |           |
| u y, ou z    |           |
|              |           |
|              |           |
| FCON         | - 1       |
|              | u y, ou z |

| 52 Recherche d'un système orthogonal          |       |    | 93  |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----|
| 53 Recherche du système ellipsoïdul           |       | í, | 94  |
| 54 Cas du système sphérique                   |       |    | 96  |
| 55 Loi d'un système triplement isotherme      |       |    | 97  |
| 36 Intégration du premier groupe des équation | us ėn | Н; | -99 |
| 57 Intégration du second groupe               |       |    | 101 |
| 58 Forme probable des intégrales              |       |    | 103 |
| 59 Vérification du sécond groupé              |       |    | 104 |
| 60 Résume des deux intégrations               |       | i  | 106 |

## SEPTIÈME LEÇON.

Intégration des équations en u.

| 61 Courbures du système ellipsoidal                    | 10 |
|--------------------------------------------------------|----|
| 62 Choix des eoordonnées reetilignes                   | 11 |
| 63. — Intégration des trois premières équations en u   | Ļ  |
| 64 Valeurs des fonctions u                             | 11 |
| 65; - Vérification de la quatrième équation en u par x | n  |

| the state of the s |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 4 4  |
| the state of the s |        |
| NEUVIÈME LECON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.7.7. |
| the same of the sa | 100    |
| Mouvement d'un point matériel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      |
| touvement d'un point materier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| § 79 Ses equations en coordonnées eurvilignes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143    |
| \$ 80 Méthode de décomposition du mouvement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146    |
| § 81 Evaluation directe des accélérations R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 148  |
| § 82 Application au système sphérique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 150  |
| § 83 Hétérogénéité des R. dans ce système                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| § 84. — Methode de Coriolis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153    |
| § 85 Mouvement circulaire varié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| § 86 Les R lors des coordonnées polaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| § 87 Les B, lors des voordonnées sphériques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 8 61 125 II, was new coordonnees spheriques. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00   |
| \$ 88 Comparaison des deux méthodes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 159    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100    |
| المهائمة والقومعة فياليون المتراجي والمهارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| The second secon |        |

# DIXIÈME LECON.

| Pc | tentiel ordinaire | Potentiel ev | indrique. |
|----|-------------------|--------------|-----------|

| _ | Ξ  | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | Pag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |    | 89 Equations du mouvement; seconde forme 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | S  | 90 Troisième forme de ces équations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | ş  | 01 Equation des forces vives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - |    | 92 Potentiel et forces d'attraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - | 8  | 93 Travait de l'attraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 8  | 94 Cas du potentiel cylindrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | ş  | 95 Son système orthogonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _ | 8  | 96 Mouvement qu'il produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠ | Š  | 97 Travail des composantes normales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | \$ | 98 Nouvelles définitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ONZIÈME LECON.

#### Systèmes cyliadriques isothermes.

|   | ÷  | Š | 99 Leurs parametres thermométriques              | 179  |
|---|----|---|--------------------------------------------------|------|
|   | 1  |   | 100 Problème de leurs températures stationnaires | 180, |
| • |    | ş | 101 Solution partielle                           | 181  |
| ì | 3  | 8 | 102: - Solution complète                         | 184  |
| ł |    |   | 103 Cas des températures constantes              | 185  |
| ī |    |   | 104.— Equation d'un volume cylindrique           | 186  |
|   |    | Š | 105 Température des cylindres isothermes         | 188  |
| ٠ | ١. | S | 106 Cylindres à base virculaire                  | 18g  |
| 1 |    | ş | 101 Généralité des cylindres isothermes          | 191  |
|   |    | 8 | 408 Cylindres homofocaux                         | 194  |
|   |    |   |                                                  |      |

## DOUZIÈME LEÇON.

#### Système cylindrique bi-circulaire,

| § 409. — Ses deux familles            | 19 |
|---------------------------------------|----|
| § 110.—Ses paramètres thermometriques | 20 |
| § 111 Son paramètre différentiel      | 20 |
|                                       | 20 |
| § 113 Tube à parois excentriques      | 20 |

The state of the s

|     |                | 2000                |          | 4 1 4 1 2 2 |       |
|-----|----------------|---------------------|----------|-------------|-------|
| -   | ALCOHOL: N     |                     |          |             | ges   |
| -   | S 444 - Commer | done na milien .    | alide    |             | 904   |
| _   | A 1141 Commit  | marie are mentily a |          |             |       |
|     | § 113 Cylindre |                     |          |             |       |
| s i | § 116 Prismes  | curvilignes         |          |             | 212   |
|     | § 117 Cylindre |                     |          |             |       |
|     | § 118 Canal qu | adri-circulaire .   | ******** |             | 215   |
| ٠,  |                | and the second      |          | 47.3        | 2. 17 |

## TREIZIEME LEÇON.

## ystème cylindrique des lemniscates.

| 3 | 119 Famille des lemniscates              | 217  |
|---|------------------------------------------|------|
| ì | 120 :- Ses trois groupes                 | 220  |
| š | 121 Leur trace graphique                 | 224  |
| 3 | 122 Famille des hyperboles               | 223. |
| į | 123.—Parametre des hyperboles            | 226  |
| } |                                          | 227  |
| } | 125. — Double tube à parois ovoides      | 229  |
| ş | 126 Prismes à bases discontinues         | 230  |
| Ì | 127. — Paramètre différentiel du système | 231  |
| f | 400 time de la lameiante maliante        | -27  |

## QUATORZIÈME LECON.

#### Systèmes orthogonaux transformés.

|   | 129. — Nouvelles formules                          | 237   |
|---|----------------------------------------------------|-------|
| į | 130 Transformation par rayons vecteurs réciproques | 238   |
| į | 131 Orthogonalité du système transforme            | 239   |
| 3 | 132 Relation entre les A                           | 241   |
|   | 133 Application aux températures stationnaires     | 245   |
| Ĺ | 134.—Relation des solutions.                       | 248   |
|   | 135 Transformation cylindrique                     |       |
| 3 | 136. — Rapport des Δ,                              | 251.  |
| ì | 137 Cas des cylindres isothermes                   | 253   |
| ï | 138 Identité dus solutions                         | rate. |

### QUINZIÈME LECON.

#### Equations générales de l'élasticité.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ages. :  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| § 139 Rappel des équations de l'élasticité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 257      |
| § 140 Loi des composantes réciproques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 260      |
| 8 141 Loi de l'ellipsoïde d'élasticité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 261      |
| § 142 Forses élastiques par les déplacements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 263      |
| § 143 Lois de l'élasticité constante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 264      |
| \$ 144 Transformation en coordonnées p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 265      |
| § 145 Termes aux composantes normales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 267      |
| § 146 Termes aux composantes tangentielles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 268      |
| 147. – Équations générales transformées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270      |
| § 148.—Surfaces isostatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 272      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| § 149.—Loi d'un système isostatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274      |
| ニース・ガーダーン 作りまだ しんとしゅ としゃしん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| SEIZIEME LECON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.2.2.2  |
| ODIZIDAD DECOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Elasticité constante Résistances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| The second of th | 4 77 174 |
| And the first country to the first of the control o | .7       |
| § 130. — Cas de l'élasticité constante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 277      |
| § 151 Transformation des forces élastiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280 .    |
| § 152. Leurs doubles expressions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 283      |
| § 153 Transformation des équations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 285      |
| § 154.—Equations transformées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280      |
| 9 101. Department of the Plant of the State  |          |
| § 155 Loi de la dilatation cubique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 291      |
| § 156 Application des surfaces isostatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292      |

# 138. — Résistance d'une paroi cylindrique. 139. — Résistance d'une paroi plane. DIX-SEPTIÈME LECON.

157. - Résistance d'une paroi sphérique .....

#### Enveloppe spherique. - Methode d'integration

|     |                                           |        | 40.00   |   |
|-----|-------------------------------------------|--------|---------|---|
| 20  | § 160 Équilibre des enveloppes sphériques | وأسالي | 99 :    |   |
| === | § 161 Equations à la surface              |        | 302 / - | = |
|     | § 162 Abstraction des forces extérieures  |        | 304*    | 7 |
|     |                                           |        |         |   |

| AATI        | TABLE DES MATIENES.                        |         |
|-------------|--------------------------------------------|---------|
|             |                                            | ages.   |
| § 163. — I  | Integration pur groupes successifs         | 305     |
| 164         | Formution des trois groupes                | 305     |
|             | Fonction du premier groupe                 | 307     |
|             | Farme de la série intégrale                | 310     |
| 167 J       | Intégration du second groupe               | 310.    |
| 168 2       | Intégration du troisième groupe :          | 313     |
| \$ 169, -1  | Intégrales définitives                     | 317     |
|             |                                            |         |
|             |                                            | - 1     |
| - 1         | DIX-HUITIÈME LECON.                        |         |
|             |                                            |         |
|             | Enveloppe spherique Methode d'élimination. | · * * . |
|             |                                            | 4.5     |
| 3 470 - 1   | Forme des intégrales générales             | 319     |
|             | Expréssions des forces élastiques          | . 321   |
|             | Formes des équations à la surface          | 323     |
| 3 173 A     | Isolement des séries partielles            | 326     |
| 3 474 /     | Propriétés de la fonction P(a)             | 328     |
|             | solement des premiers coefficients         | 330     |
|             | Développements simultanés                  | (331)   |
| 177 1       | Isolement des derniers coefficients        | 334     |
| 178 2       | Termes indépendants de la longitude        | 335     |
| 179 6       | Conclusions et prévisions                  | .336    |
| 1.0         |                                            |         |
|             |                                            |         |
| Jan 1       | DIX-NEUVIÈME LECON.                        | - 1     |
| 100         |                                            | - '-    |
|             | Enveloppe spherique Verification.          |         |
|             |                                            |         |
|             | Equations de condition                     | 339     |
|             | Coefficients correspondants                | 34t     |
| 182 5       | Six relations sont nécessaires :           | 343     |
| ₹ 183.— 1   | Leur interpretation                        | 345     |
| 184. — 5    | Six constantes indeterminées               | 347     |
|             | Introduction des forces extérieures        | 349     |
| 186. — Z    | Nouveaux coefficients                      | 352     |
| 187         | Caractère de la solution générale          | 354     |
| \$ 188. — € | Cas d'une sphère pleine.                   | 354     |

# VINGTIÈME LECON.

# Principes de la théorie de l'élasticité.

|   | Pages                                  |
|---|----------------------------------------|
| Ş | 190 Revue de ses équations             |
| 6 | 191 - Examen de l'ancien principe      |
| 3 | 192 Doute relatif aux molécules 360    |
| 8 | 193 Doute sur les actions mutuelles    |
| ş | 194 Donte sur la fonction-facteur 361  |
| Š | 195 Doute sur la direction des forces  |
| 3 | 196 Scules équations certaines         |
| ŝ | 197 Principe de l'élasticité constante |
| Š | 198 Lemme de la traction simple        |
| ş | 199 Lemme de la torsion simple         |
| ş | 200 Conclusions                        |

FIN DE LA TABLE DES MATIERES

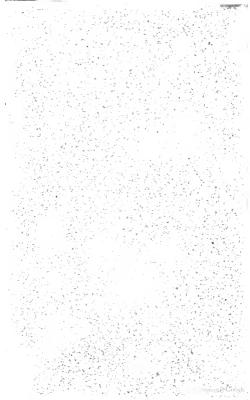

# **LEÇONS**

SUR LES

# COORDONNÉES CURVILIGNES

#### LEURS DIVERSES APPLICATIONS.

## PREMIÈRE LECON.

#### FORMULES DE TRANSFORMATION:

Définition d'une fonction-de-point, et de ses paramètres différentiels. — Problème général des surfaces orthogonales, ou des coordonnées curvilignes. — Relations primitives. — Caractères et définitions des fonctions  $h_{I^*}$ 

#### § I

#### DÉFINITION D'UNE FONCTION-DE-POINT.

J'appellerai fonction-de-point, toute quantité qui a une valeur déterminée et particulière, en chaque point d'un sepace limité ou indéfini; laquelle valeur change d'un pointà un autre. Cette quantité, ou cette fonction-de-point, sera évidemment exprimable à l'aide d'un système de coordonnées quelconques, rectilignes ou curvilignes.

Fadmettrai que cette quantité varie d'une manière continue, lors même qu'elle n'aurait de valeurs assignables que pour des points disséminés, et non contigus, tels que nous imaginons que doivent être réunies les molécules matérielles des milieux pondérables. On conçoit, en effet, que l'interpolation puisse déterminer une fonction, reproduisant pour chacun, des points matériels existants la valeur qui lui appartient. Ce sera alors cette fonction interpolaire qui représentera la fonction-de-point; elle sera nécessairement continue, car elle donnera aussi des valeurs pour les points géométriques intermédiaires. D'ailleurs, quand on l'introduira dans les sonmations de la physique mathématique, elle s'y trouvera toujours accompagnée d'un facteur analogue à la masse; ce qui écartera l'influence des points géométriques, pour l'esquéels le facteur sera nul.

D'après la définition qui précède, le potentiel dans la mécanique céleste, la pression dans un fluide en repos, la ' température dans un solide en équilibre de chalcur, appartiennent à la classe des fonctions-de-point.

Une fonction-de-point égalée à une constante, peut représenter une famille de surfaces, dont cette constante est le paramètre. Ou, autrement, le paramètre de toute famille de surfaces est une fonction-de-point. Dans l'un ou l'autre cas, chaque surface individuelle est le lieu géométrique des points de l'espace, pour lesquels la fonction a une même valeur. S'il's'agit du potentiel, ou de la pression d'un fluide, on a une famille de surfaces de niveau; s'il's agit de la température, une famille de surfaces isothermes.

Une fonction de trois coordonnées et du temps r, donne à chaque instant une nouvelle famille de surfaces, ou une fonction-de-point nouvelle, que l'on peut étudier isolément en regardant t comme constant. Mais, une équation entre les cordonnées et le temps a une tout autre signification: elle représente une famille de surfaces d'ondes, dont test le paramètre; alors le temps lui-même est une fonction-de-point, fixe et déterminée.

Au point de vue de la géométrie, une certaine fonctionde-point particularise l'étuedue à trois dimensions, comme une certaine surface, ou connue une certaine courbe, particularisent l'étendue à deux dimensions, ou à une sculc dimension. De même que la surface, de même que la courbe, la fonction-de-point peut être indifféremment raportée à une infinité de systèmes coordonnés différents. Mais, en chaque point de la courbe, la direction de la tangente, et la grandeur de la courbure simple ou double, en chaque point de la surface, l'orientation du plan tangent, les directions des lignes de courbure, et la grandeur de la courbure sphérique, sont complétement indépendantes du système de coordonnées, auquel la surface et la courbe sont rapportées. Ces divers éléments caractéristiques restent invariables, lorsqu'on passe d'un système à un autre. A la fonction-de-point doivent correspondre des éléments, tout autsi caractéristiques, qui partagent la même indépendance. Il importe de découvrir quels sont ces éléments, et quelle est leur définition naturelle.

#### § II.

#### FORMULES DES COORDONNÉES RECTILIGNES.

Une première étude, dans ce sens, exige l'emploi des formules qui servent à passer d'un système de coordonnées rectilignes et orthogonales à un autre. Ces formules, dont nous ferons usage plusieurs fois, sont toutes groupées dans la feuille A.



(10)

 $n = m_1 p_2 - p_1 m_2$ 

 $p = n_1 m_2 - m_1 n_2$ 

Le tableau (1) définit les neuf-cosinus des angles que les nouveaux axes font avec les anciens. Les formules (2) et (3)' donnent les anciennes coordonnées en fonction' des nouvelles, et réciproquement. La relation (4) exprime que la distance du point à l'origine doit rester la même. Sa vérification nécessaire, par les groupes (2) et (3), établit immédiatement, soit les formules (5) et (6), soit les formules inverses (7) et (8). Les valeurs (10) des (m, n, p), multipliées par un même coefficient K, vérifient les deux dernières équations du groupe (6), et, d'après le théorèmie d'algèbre (9), K' doit être égal à l'unité, ou K égal à  $\pm 1$ , K1 d'on prend  $K = \pm 1$ , on a les valeurs (10), d'oit l'ou déduit, à l'aide de l'élimination, les valeurs (11) et (12).

## § III.

#### INTRODUCTION DES A, ET DES A,

Abordons actuellement notre première étude. Une fonction-de-point  $\dot{x}$  dans une situation de la feuille  $A_y$  les règles ordinaires du calcul différentie établissent, facilement, qué les premières dérivées partielles de F en (x',y',z'), seront liées à celles en (x,y,z,z), comme les coordonnées mêmes (x',y',z'), le sont aux (x,y,z). C'està-dire que, dans les groupes (z) et (3), on peut substituer à chaque coordonnée, ancienne ou nou-velle, la dérivée de F par rapport à cette coordonnée. La même substitution peut donc être faite dans la formule (4), laquelle n'est qu'une, conséquence des valeurs (z), en vertu des relations (5) et (6). On arra donc

$$\left(\frac{d\mathbf{F}}{dx'}\right)^2 + \left(\frac{d\mathbf{F}}{dy'}\right)^2 + \left(\frac{d\mathbf{F}}{dz'}\right)^2 = \left(\frac{d\mathbf{F}}{dz}\right)^2 + \left(\frac{d\mathbf{F}}{dy}\right)^2 + \left(\frac{d\mathbf{F}}{dz}\right)^2$$

D'après les mêmes règles de différentiation ; pour obtenir

les dérivées secondes  $\frac{d^3 F}{dx^3}$ ,  $\frac{d^3 F}{dyy^3}$ ,  $\frac{d^3 F}{dx^3}$ , on peut élever au carré les valeurs du groupe (3), puis, remplacer tout carré, tel que  $x^{\prime a}$ ,  $x^3$ , par  $\frac{d^3 F}{dx^{\prime a}}$ ,  $\frac{d^3 F}{dx^{\prime a}}$ , tout réctangle, tel que xy, par  $\frac{d^3 F}{dxdy}$  et cela, sus changer les coefficients. De là résulte que, si l'on additionne les trois dérivées obtenues, les relations (7) et (8) donneront

$$\frac{d^2 \mathbf{F}}{dx'^2} + \frac{d^2 \mathbf{F}}{dy'^2} + \frac{d^2 \mathbf{F}}{dz'^2} = \frac{d^2 \mathbf{F}}{dx^2} + \frac{d^2 \mathbf{F}}{dy^2} + \frac{d^2 \mathbf{F}}{dz^2}.$$

Ainsi toute formaion-de-point jouit de la double propriété, que les expressions différentielles

$$\sqrt{\left(\frac{d\mathbf{F}}{dx}\right)^2 + \left(\frac{d\mathbf{F}}{dy}\right)^2 + \left(\frac{d\mathbf{F}}{dz}\right)^2},$$

$$\left(\frac{d^2\mathbf{F}}{dz^2} + \frac{d^2\mathbf{F}}{dy^2} + \frac{d^2\mathbf{F}}{dz^2}\right),$$

conservent les mêmes formes, et reproduisent les mêmes valeurs numériques en chaque point, quel que soit le système de coordonnées rectilignes et orthogonales que l'on ait employé.

Fai donné à ces deux expressions les noms de paramètres différentiels du premier ordre, et du second ordre, de la fonction-de-point F. On peut les désigner par les symboles  $\Delta_i$  F et  $\Delta_i$  F. L'introduction de ces dénominations, dans les diverses questions de la physique mathématique, permet d'en simplifier et d'en généraliser les énonyés. De plus, l'emploi presque constant, dans ce genre de questions, des paramètres dout il s'agit, conduit à la définition la plus complète et la plus naturelle de ces mêmes paramètres.

Remarquons, ici, que toute fonction F, qui contient trois coordonnées parmi ses variables, peut être traitée comme une fonction-de-point. Alors les expressions  $\Delta_t$  F et  $\Delta_t$ F, que l'on calcule en laissant constantes les autres variables, sont partielles, comme les dérivées qui les composent.

#### S IV.

#### PROBLÈME DES COORDONNÉES CURVILIGNES 6.

Ces préliminaires étant établis, voici le problème qu'i fera l'objet de nos premières leçons. On conçoit que trois familles de surfaces, représentées par des équations de la forme

$$\begin{cases}
f(x, y, z) = \rho, \\
f_1(x, y, z) = \rho_1, \\
f_2(x, y, z) = \rho_2,
\end{cases}$$

peuvent se rencontrer à angles droits, ou découper l'espace en prismes rectangles élémentaires. Il s'agit de démeller les lois qui régissent les fonctions  $f_i$ , ou  $\rho_i$ , lorsqu'il en est ainsi, et d'interpréter géométriquement ces lois.

Dais cette étude, nécessairement longue, sur un sujet dont l'exploration est récente, la clarté du langage entre souvent en lutte avec sa concision. Je crois être parvenu à lui conserver ces deux qualités essentielles, tout en évitant, le plus possible, l'introduction de mots nouveaux, tout en augmentant beaucoup les acceptions, soit d'un mot, soit même d'une lettre. C'est ainsi, par exemple, que j'emploie tonjours ρ₁ pour désiguer, séparément ou collectivement, soit les fonctions-de-point f₁, soit les paramètres des trois familles conjuguées, soit leurs surfaces individuelles, soit les coordoncées dites curvilignes; et l'on reconnaitra que cette extension, en apparence démesurée, donnée à la signification d'un même symbole, n'oceasionne cependant aucune confusion.

#### § V.

#### NOTATIONS ET SIMPLIFICATIONS.

Pour abréger le calcul et l'indication des formules, nous adoptons les notations suivantes :

La lettre u ou v désigne une quelconque des trois coordonnées rectiligues (x,y,z). Quand les coordonnées courantes sont (X,Y,Z), U désigne l'une quelconque d'entre elles.

Avec l'indice i ou j,  $\rho_i$  ou  $\rho_j$  désigne l'une quelconque des trois fonctions  $(\rho_1, \rho_1, \rho_2)$ .

La lettre S, placée devant une expression contenant u, indique la somme de trois expressions semblables, dans lesquelles u est successivement remplacé par (x, y, z).

La lettre **E**, placée devant une expression contenant l'indice i, représente la somme de trois expressions semblables, dans lesquelles l'indice i est successivement, supprimé, égal à 1, égal à 2.

Lorsque les deux lettres u et v existent dans une expression précédée du signe  $\sum_{i}$  ellés désignent deux coordonnées quelconques (x, y, z), mais différant l'une de l'autre.

Lorsque les deux indices i et j existent dans une expression précédée du signe  $S_j$ , ils désignent deux quelconques des indices (0, 1, 2), mais différant l'un de l'autre.

Le nombre placé à la suite d'une formule exprimée, soit en u et v, soit en i et j, soit à l'aide du signe S ou S, indique le nombre total des formules qu'elle remplace, ou qu'on en déduirait, en donnait successivement aux u, v, aux i, j, toutes leurs valeurs. Cet ensemble de notations a sans doute des avantages, en quelque sorte matériels, puisqu'il diminue considérablement le texte mathématique, et réduit les formules au niveau du format adopté. Mais son but réel est d'étendre, à l'expression des formules, le principe même de l'algèbre, de concentrer en uine seule toutes les homologues, comme on exprime par les mêmes lettres les données ou les inconnues de problèmes identiques. Peu de temps suffirà, d'ailleurs, pour se famillariser avec ce peut nombre d'abréviations, et l'on pourra s'étonner, ensuite, de la simplification qu'elles apportent dans le langage mathématique, de la symétrie qu'elles introduisent dans les calculs, de la clarté qu'elles donnent aux démonstrations, en rapprochant sur quelques lignes ce qui, autrement, eut exigé plusieurs pages.

#### § VI.

# RELATIONS DÉDUITES DE L'ORTHOGONALITÉ.

Revenons maintenant aux équations (a), qui doivent représenter les trois familles de surfaces orthogonales. La constance de cette orthogonalité établit, entre les dérivés premières  $\frac{d\rho_i}{du}$  des fonctions-de-point  $\rho_i$ , plusieurs relations primitives, qui comprennent, en réalité, toutes les lois qu'il s'agit de déméler.

Le plan tangent à la surface  $\rho_i$  a pour équation

et, si l'on désigne par  $h_i$  le paramètre différentiel du premier ordre de la fonction  $\rho_i$ , ou, si l'on pose

$$S\left(\frac{dp_i}{du}\right)^2 = h_i^2, ..., 3,$$

la normale à la surface fera, avec les (x, y, z), des angles dont les cosinus auront pour expression

$$(3) \qquad \frac{t}{h_i} \frac{d\rho_i}{du}, \dots, 9,$$

Les normales aux trois surfaces orthogonales peuvent être considérées comme étant parallèles aux coordonnées nouvelles (x', y', z') de la feuille A. D'on résulte que les neuf cosinus (3), substitués aux  $(m_i, n_i, p_i)$ , doivent vérifier toutes les relations de cette feuille, C'est ainsi que les formules (5) et (6) (A) donnent, d'abord les (2) ci-dessas, puis celles-en

(4) 
$$S \frac{d\rho_i}{da} \frac{d\rho_j}{du} = 0, ..., 3,$$

et que les formules inverses (7) et (8) (A) devienment

(5) 
$$\begin{cases} \sum \frac{1}{h_i^2} \left( \frac{dp_i}{du} \right)^2 = 1, \dots, 3, \\ \sum \frac{1}{h_i^2} \left( \frac{dp_i}{du} \right) \left( \frac{dr_i}{dv} \right) = 0, \dots, 3. \end{cases}$$

Parmi les relations qui précédent, le groupe des trois équations (4) est le seul distinct et essentiel. Les groupes (5) n'en sont que des conséquences; ils pourraient s'en déduire, de même que, dans la feuille A, les formules inverses (7) et (8) pourraient se déduire de celles (5) et (6). Le groupe (4) ne fait que définir les fonetions composées h<sub>1</sub>, dont l'introduction peut être motivée sur un but de simplification.

## § VII.

## DÉFINITION DES h, OU DES A, P. .

Toutefois, quoique les  $h_i$  puissent s'exprimer à l'aide des  $\left(\frac{d \rho_i}{d u}\right)$ , il importe de les considérer séparément comme trois



fonctions spéciales, soit des coordonnées rectilignes u, soit des coordonnées curvilignes p. Il y a même de l'avantage à les prendre poar trois fonctions primitives, et à regarder alors le groupe (2) comme établissant trois nouvelles relations, imposées aux fonctions  $\left(\frac{dp_2}{du}\right)_y$  et qui s'ajoutent à celles du groupe (4).

Une raison puissante milite pour l'adoption du dernier point de vuc : les paramètres différentiels du premier ordre  $h_t$ , des fonctions-de-point  $\rho_t$ , ont une définition géométrique, d'une grande simplicité, qui manque aux fonctions  $\left(\frac{d\rho_t}{da}\right)$ . En eflet, si l'on désigne par  $ds_t$  l'élément de la normale à la surface  $\rho_t$ , et collectivement par du les trois projections de cet élément, on a identiquement

(6) 
$$\frac{du}{ds_i} = \frac{1}{h_i} \frac{d\rho_i}{du}, \dots, \quad 9;$$

multipliant par du, faisant la sommation  $\mathbf{S}$ , et observant que

$$S (du)^2 = ds_i^2,$$

$$S \frac{d\rho_i}{du} du = d\rho_i,$$

on obtient la relation fondamentale

$$ds_i = \frac{d\rho_i}{h_i}, \dots, 3.$$

Cette relation donne  $h_i = \frac{d\rho_i}{ds_i}$ . On peut donc dire qu'eu tout point d'une surface  $\rho_i$ , la, fonction  $h_i$  donne la limite du rapport, de l'accroissement du paramètre  $\rho_i$ , quand on marche vers la surface infiniment voisine, à l'épaisseur  $ds_i$  de la couche.traversée. A joutons que ce rapport varie géné-

ralement, non-sculement d'une surface à une autre, mais aussi sur toute l'étendue d'une même surface:

## & VIII.

#### THÉORÈMES POUR LES TRANSFORMATIONS.

Substituant la valeur (7) de ds, dans (6), on a l'une on l'autre des deux formules très-simples

(8) 
$$\begin{cases} \frac{du}{d\rho_i} = \frac{1}{h_i^2} \frac{d\rho_i}{du}, \dots, 9, \\ \frac{d\rho_i}{du} = h_i^2 \frac{du}{d\rho_i}, \dots, 9, \end{cases}$$

qui sont d'une grande utilité pour les transformations. En voici d'ailleurs une conséquence générale.

Si l'on désigne par F une fonction-de-point, que l'on peut concevoir exprimée, soit par les coordonnées rectilignes (x, y, z), soit par les coordonnées curvilignes  $(\rho, \rho_1, \rho_2)$ , il résulte de la seconde (8) le théorème

(9) 
$$\mathbf{S} \frac{d\rho_i}{du} \frac{d\mathbf{F}}{du} = h_i^a \mathbf{S} \frac{d\mathbf{F}}{du} \frac{du}{d\rho_i} = h_i^a \frac{d\mathbf{F}}{d\rho_i}$$

§ IX.

CARACTERE DES  $\left(\frac{d}{du}\right)$  FONCTIONS DES  $\rho_i$ .

On doit regarder les  $u_i$  les  $h_i$ , les  $\frac{d\rho_i}{du}$  comme étant des fonc-

tions en quelque sorte à double face, de même nature que F (9). Cela posé, par la première (8), l'identité connue

$$\frac{\mathrm{d}\frac{du}{d\rho_i}}{d\rho_i} = \frac{\mathrm{d}\frac{du}{d\rho_i}}{d\rho_i}$$

établit directement le groupe suivant :

(10) 
$$\frac{\mathrm{d}\frac{1}{h_i^2}\frac{d\rho_i}{du}}{d\rho_i} = \frac{\mathrm{d}\frac{1}{h_i^2}\frac{d\rho_i}{du}}{d\rho_i}, \dots, 9;$$

tandis qu'en différentiant par rapport à u(x, ou y, ou z), l'une des équations (4), une double application du théorème (9) conduit à

(11) 
$$h_i^2 \frac{d\frac{\rho_j}{du}}{d\varrho_i} + h_i^z \frac{d\frac{d\rho_i}{du}}{d\rho_j} = 0, \dots, 9.$$

Les relations (10) et (11) sont fondamentales dans la théorie des fonctions  $\left(\frac{dp_i}{du}\right)$ . Remarquens ici qu'en les subordonnant aux paramètres différentiels  $h_i$ , nous n'avons pas voulu dire qu'il flat moins nécessaire d'étudier les fonctions dont il s'agit; cette étude est au contraire fort importante, 'car ce sont les propriétés de ces fonctions qu'i signalent les principales conditions géométriques des systèmes orthogonaux. En outre, elles se présentent essentiellement dans plusieurs grandes applications, telles que la théorie de l'attraction et celle de l'équilibre des fluides; car si l'une des trois familles conjuguées est une famille de surfaces de niveau, les  $\left(\frac{dp_i}{du}\right)$  qui lui correspondent sont les conposantes de la force agissant sur l'unité de masse.

## SX

## DÉRIVÉES DE CES FONCTIONS.

Les dérivées, par rapport aux  $\rho_i$  des fonctions  $\left(\frac{d\rho_i}{du}\right)$  se déduisent aisément des formules précédentes. D'abord la relation (10) étant développée, donne

$$\frac{1}{h_i^2}\frac{\mathrm{d}\frac{dg_i}{du}}{\mathrm{d}g_i} - \frac{1}{h_i^2}\frac{\mathrm{d}\frac{dg_j}{du}}{\mathrm{d}g_i} = \frac{2}{h_i^2}\frac{dh_i}{\mathrm{d}g_j}\frac{dg_j}{\mathrm{d}u} - \frac{2}{b_i^2}\frac{dh_j}{\mathrm{d}g_i}\frac{dg_j}{\mathrm{d}u}$$

ct par une élimination faite à l'aide de la relation (11), on

(12) 
$$\frac{d \frac{d \rho_i}{du}}{d \rho_j} = \frac{1}{h_i} \frac{d h_i}{d \rho_j} \frac{d \rho_i}{du} - \frac{h_i^2}{h_j^2} \frac{d h_j}{d \rho_i} \frac{d \rho_j}{du}, \dots, 18,$$

formule dans laquelle les indices i et j sont essentiellement différents.

Ensuite, si l'on désigne encore par w l'une quelconque des coordonnées (x, y, x), et que l'on différentie, par rapport à cette variable w, l'équation (2), on aura, en supprimant le facteur commun 2,

(13) 
$$S \frac{dp_i}{du} \frac{d p_i}{du} = h_i \frac{dh_i}{dw}, \dots, 9,$$

w restant le même dans les trois termes du premier membre. Or, le théorème (9) donne genéralement

$$\frac{dF}{d\rho_i} = \frac{1}{h_i^2} S \frac{d\rho_i}{du} \frac{dF}{du},$$

et, si l'on prend F égal à  $\frac{dp_i}{da}$ , on aura, d'après (13),

$$\frac{\mathrm{d}}{d\rho_i} \frac{\frac{d\rho_i}{dw}}{d\rho_i} = \frac{1}{h_i} \frac{dh_i}{dw},$$

ou bien, en remplaçant w par u, et développant le second membre,

(14) 
$$\frac{\mathrm{d}\frac{d\rho_i}{du}}{d\rho_i} = \frac{1}{h_i} \left( \frac{dh_i}{d\rho} \frac{d\rho}{du} + \frac{dh_i}{d\rho_i} \frac{d\rho_i}{du} + \frac{dh_i}{d\rho_i} \frac{d\rho_i}{du} \right), \dots, 9.$$

Et les formules (12) et (14) donncront toutes les premières dérivées des  $\left(\frac{d\rho_i}{da}\right)$ , considérées comme des fonctions des coordonnées  $(\rho, \rho_1, \rho_2)$ .

## S XI.

## THÉORÈMES SUR CES DÉRIVÉES.

Enfin, il faut déduire du groupe (12), ontre deux formules utiles dans les transformations, un théorème indispensable dans la théorie actuelle, car il recèle la propriété géométrique la plus caractéristique des systèmes orthogonaux.

Multipliant l'équation (12) par  $\frac{dp_i}{du}$ , faisant la sommation S, on obtient, en ayant égard aux relations (2) et (4),

(15) 
$$S \frac{d\rho_i}{du} \frac{d}{d\theta_i} \frac{d\rho_i}{du} = h_i \frac{dh_i}{d\rho_i}, \dots, 6 \text{ ou } 9,$$

formule que l'on déduirait de l'équation (2), en la différentiant directement par rapport à  $\rho_j$ .

Multipliant l'équation (12) par  $\frac{dp_l}{du}$ , faisant la sommation S, et ayant toujours égard aux relations (2) et (4), on a

(16) 
$$S^{\frac{d}{dp_i}} \frac{d \frac{d\rho_i}{du}}{d\rho_i} = -\frac{h_i^2}{h_j} \frac{dh_j}{d\rho_i}, \dots, 6,$$

formule que l'on pourrait d'ailleurs établir d'une autre manière.

Enfin, multipliant l'équation (12) par  $\frac{dp_i}{dn}$ , l'indice k étant différent, et de i, et de j, faisant la sommation  $\sum_i$ , et rap-

pelant les relations (4), on a

(17) 
$$S^{\frac{d\rho_k}{du}} \frac{d^{\frac{\rho_k}{du}}}{dv_i} = 0, \dots, 6,$$

formule nouvelle et importante, où, nous le répétons, les trois indices (i,j,k) sont essentiellement différents, c'est-à-dire reproduisent complétement, dans un ordre quel-conque, le groupe (o,1,2).

# DEUXIÈME LECON.

#### PARAMÈTRES DIFFÉRENTIELS.

Paramètres différentiels du second ordre des econdonnées curvilignes.

Expressions générales des paramètres différentiels. — Leur utilité. —

Équation générale de la théorie de la chaleur. — Paramètres thermometriques.

# § XII.

# PARAMÈTRES DIFFÉRENTIELS A, P.

L'objet principal de cette leçon est de résoudre complétement la question posée au § IV, c'est-a-dire de reconnaître les éléments caractéristiques, et indépendants des systèmes de coordonnées, qui appartiennent aux fonctions-de-point. Une première étude a déja rendu trèsprobable que ces éléments ne sont autres que les deux paramètres différentiels, définis à l'aide des coordonnées cetilignes. Il s'agit de constaier que ces paramètres conservent le même caractère et la même indépendance, quand les fonctions-de-point sont exprimées en coordonnées curvilignes.

Il est d'abord nécessaire de chercher quelles sont les expressions des paramètres différentiels du second ordre des coordonnées  $\rho_i$  elles-mèmes. On y parvient en achevant la substitution , intertompue au § VI, des cosinus (3) aux  $(m_i, h_i, p_i)$  de la feuille  $\Lambda$ ' Les dernières formules (to), (1), (12) de cette feuille, donnent alors neuf équations nouvelles , parmi Jesquelles se trouvent les deux

....is entes

(18) 
$$\frac{d\rho}{dx} = \frac{h}{h_1 h_2} \left( \frac{d\rho_1}{dz} \frac{d\rho_2}{dy} - \frac{d\rho_2}{dy} \frac{d\rho_2}{dz} \right)$$

$$\frac{d\rho}{dy} = \frac{h}{h_1 h_2} \left( \frac{d\rho_1}{dx} \frac{d\rho_2}{dz} - \frac{d\rho_1}{dz} \frac{d\rho_2}{dz} \right)$$

. Égalant la dérivée en  $\gamma$  de la première (18), à la derivée, en x de la seconde, pour exprimer l'intégrabilité de la fonction  $\rho$ , on a d'abord . . .

$$\begin{pmatrix} d_{p_1} d_{p_2} - d_{p_2} d_{p_3} \end{pmatrix} \frac{d}{h_1 h_2} \\ d_{p_1} d_{p_2} - d_{p_2} d_{p_3} \end{pmatrix} \frac{d}{d} \frac{d}{h_1 h_2} \\ + \frac{k}{h_1 h_2} \begin{pmatrix} d^{p_1} d_{p_2} - d^{p_2} - d^{p_3} - d^{p_4} - d^{$$

ajoutant et retranchant certains termes, faciles à deviner, faisant une quadruple application du théorème (9), et employant le symbole  $\Delta_1$  pour les paramètres différentiels du second ordre, on met l'équation précédente sous la forme

$$\begin{split} &\frac{h}{h,h_1}\left(\frac{d_{p_1}}{dz}\Delta_1p_1 + h_1^2\frac{d_{p_1}^{d_{p_1}}}{dz}\right) + \frac{d_{p_1}}{dz}h_1^2\frac{d_1^{d_{p_1}}}{dp_1} \\ &= \frac{h}{h_1h_1}\left(\frac{d_{p_1}}{dz}\Delta_1p_1 + h_1^2\frac{d_{p_1}^{d_{p_1}}}{dz}\right) + \frac{d_{p_1}}{dz}h_1^2\frac{h}{h_1h_1} \end{split}$$

Enfin, divisant par le produit  $hh_1h_2$ , introduisant les logarithmes népériens; et remplacant x par u (car il est évident qu'un'autre couple de départ (18) conduirait au

même résultat, exprimé en y, ou en x), on a

$$\begin{cases} \frac{1}{h_1^2} \frac{d\rho_1}{da} \frac{\delta_1 \rho_2}{h_1^2} + \frac{1}{h_1^2} \frac{d\rho_1}{da} + \frac{1}{h_1^2} \frac{d\rho_1}{da} \frac{d\log \frac{h}{h_1 h_2}}{da} \\ \frac{1}{h_1^2} \frac{d\rho_1}{da} \frac{\delta_1 \rho_2}{h_1^2} + \frac{1}{h_1^2} \frac{d\frac{d\rho_1}{da}}{d\rho_2} + \frac{1}{h_1^2} \frac{d\log \frac{h}{h_1 h_2}}{daa - d\rho_1} \end{cases}$$

équation à six termes, d'où découlent plusieurs propriétés importantes.

Si l'on multiplie l'équation (19) par  $\frac{d\rho}{du}$ , et qu'on fasse ensuite la sommation S, les relations (4) annulent quatre des six termes, et il reste

$$\frac{1}{h_1^2} \int \frac{d\rho}{du} \frac{d\frac{d\rho_1}{du}}{d\rho_2} = \frac{1}{h^2} \int \frac{d\rho}{du} \frac{d\frac{d\rho_2}{du}}{d\rho_1};$$

or, parmi les neuf équations (11), il en existe une qu'on peut mettre sous la forme.

(20) 
$$\frac{1}{h_1^2} \frac{d \frac{d \rho_1}{d u}}{d \rho_1} + \frac{1}{h_2^2} \frac{d \frac{d \rho_2}{d u}}{d \rho_1} = 0$$

et qui, multipliée par  $\frac{d\rho}{du}$ , et sommée, donnera

$$\frac{1}{h_{\nu}^{2}} \sum \frac{d\rho}{du} \frac{\mathrm{d}\frac{d\rho_{\nu}}{du}}{d\rho_{\nu}} + \frac{1}{h_{\nu}^{2}} \sum \frac{d\rho}{du} \frac{\mathrm{d}\frac{d\rho_{\nu}}{du}}{d\rho_{\nu}} = 0.$$

C'est-à-dire que la somme des deux quantités, trouvées égales, doit être nulle; chacune d'elles l'est donc séparé-

ment; et l'on a

$$S \frac{d\rho}{du} \frac{d\frac{d\rho_1}{du}}{d\rho_2} = 0$$

$$S \frac{d\rho}{du} \frac{d\frac{d\rho_1}{du}}{du} = 0$$

Ce qui résultait d'ailleurs du théorème (17). Cette première opération ne donne done qu'une nouvelle démonstration du même théorème.

# § XIII.

# VALEURS DES A, PAR LES A,

En ne considérant que les seconds termes des deux membres de l'équation (19), un peut supprimer l'un et doubler l'autre, d'après la relation (20). Doublons celui du premier membre, en supprimant celui du second, multiplions par  $\frac{d_p}{d_n}$ , et faisons la sommation  $S_p$ , il restera

$$\frac{\Delta_2 \rho_2}{h_1^2} + \frac{\mathrm{d} \log h_1^2}{\mathrm{d} \rho_2} = \frac{\mathrm{d} \log \frac{h_1 h_2}{h}}{\mathrm{d} \rho_2}$$

d'après les formules (2), (4), et (15), ou plus simplement

(21") 
$$\frac{\Delta_{1}\rho_{2}}{h_{2}^{2}} = \frac{d \log \frac{h_{1}}{kh_{1}}}{d \rho_{2}}.$$

Parcillement, si l'on double le deuxième terme du second membre de l'équation (19), en supprimant celui du premier, que l'on multiplie par  $\frac{d_{22}}{d_{21}}$ , et que l'on fasse la sommation S, on arrive à

$$\frac{\Delta_1 \rho_j}{h^2} = \frac{d \log \frac{h_i}{h_j h}}{d \rho_i}.$$

Si le groupe de départ (18) avait présenté isolément les dérivées de ρ<sub>1</sub>, et non celles de ρ, la même suite d'opérations aurait conduit finalement à

(21) 
$$\frac{\Delta_1 \rho}{h^2} = \frac{\mathrm{d} \log \frac{h}{h_1 h_2}}{d \rho}.$$

Les formules (21) donnent les paramètres différentiels du second ordre des fonctions  $\rho_{ij}$ , à l'aide de ceux du premier ordre et de leurs dérivées. On peut les mettre sous la forme

(21) 
$$\begin{cases} \Delta_1 \rho = h h_1 h_1 \frac{h_1}{d\rho} \\ \Delta_2 \rho = h h_1 h_2 \frac{h_1}{d\rho} \\ \Delta_3 \rho = h h_1 h_2 \frac{h_1}{d\rho} \\ \Delta_4 \rho = h h_1 h_2 \frac{h_1}{d\rho} \end{cases}$$

§ XIV.

# LES $\Delta$ , ET $\Delta_{\chi}$ D'UNE FONCTION - DE - POINT .

Soit maintenant une fonction-de-point F, exprimée à Faide des coordonnées curvilignes  $(\rho, \rho_1, \rho_2)$ , et cherchons comment ses paramètres différentiels s'expriment à l'aide des mêmes toordonnées. Désignant toujours par n l'une

quelconque des coordonnées rectilignes, on aura

(23) 
$$\frac{dF}{du} = \sum \frac{dF}{d\rho_i} \frac{d\rho_i}{du};$$

elevant au carré, faisant la sommation S, et rappelant les formules (2) et (4), il viendra

(24) 
$$(\Delta_i \mathbf{F})^i = \sum h_i^i \left(\frac{d\mathbf{F}}{d\rho_i}\right)^i$$

Différentiant une seconde fois (23) par rapport à u, on aura

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \mathbf{F}}{d\mathbf{a}^2} &= \sum_{i} \left( \frac{d^2 \mathbf{F}}{d \rho_i} \left( \frac{d\rho_i}{d u_i} \right)^2 + \frac{d\mathbf{F}}{d \rho_i} \frac{d^2 \rho_i}{d u_i} \right) \\ &+ 2 \left( \frac{d^2 \mathbf{F}}{d \rho_i} \frac{d\rho_i}{d \rho_i} \frac{d\rho_i}{d u_i} d \frac{d^2 \mathbf{F}}{d u_i} \frac{d\rho_i}{d u_i} \right) \end{aligned}$$

et la sommation S de cette dernière valeur donnera

(25) 
$$\Delta_1 \mathbf{F} = \sum \left( h_i^2 \frac{d^2 \mathbf{F}}{d\rho_i^2} + \frac{d \mathbf{F}}{d\rho_i} \Delta_1 \rho_i \right)$$

produits, on a définitivement

à l'aide des relations (2), (4), et du symbole  $\Delta_1$ . Ou bien, développant le  $\sum_i$  mettant  $hh_i h_i$  en facteur commun, remplaçant les fractions  $\frac{\Delta_1 \rho_i}{h_i h_i}$  par leurs valeurs déduites des équations (22), et réunissant les derivées partielles de trois

$$(26) \quad \Delta_3 F = hh_1h_2 \left( \frac{d}{\frac{h_1}{h_1h_2}} \frac{d}{d\rho} + \frac{d}{\frac{h_1}{h_1h}} \frac{d}{d\rho} + \frac{d}{\frac{h_2}{h_1h}} \frac{d}{d\rho} + \frac{d}{\frac{h_2}{hh_1}} \frac{d}{d\rho_2} \right).$$

Ainsi lorsqu'une fonction-de-point est rapportée à un

système de coordonnées curvilignes, ses deux paramètres différentiels s'expriment, dans le même système, à l'aide des paramètres différentiels du prémier ordre, appartenant aux surfaces conjuguées.

L'équation (26) devant être fréquemment employée, dans la suite du cours, il importe de la simplifier par l'introduction du produit

$$(27)$$
  $v = hh, h_1$ 

ce qui permet de l'écrire de la manière suivante

(28) 
$$\Delta_2 F = \varpi \sum \frac{d}{\omega} \frac{h_1^2}{\omega} \frac{dF}{d\rho_1}.$$

La même introduction concentre les valeurs (22) dans la formule

$$\Delta, \rho_i = \sigma \frac{\mathrm{d} \frac{h_i^2}{\sigma}}{\mathrm{d} \rho_i}, \dots, 3.$$

# CARACTÈRE ET UTILITÉ DES 4,.

l'insiste principalement sur l'équation (26) ou (28). Elle donne une défiaition du paramètre différentiel du second ordre, beaucoup plus générale que relle du § III. Car si l'on rapportait successivement la fonction-depoint à tous les systèmes imaginables de sufraces orthogonales, la forme (26) serait toujours la même, et reproduirait une même valent numérique pour chaque point. Particulièremont, lorsque les familles conjuguées sont trois familles de plans parallèles, les h., ou les paramètres différentiels du premier ordre, sont tous égaux à l'unité, et l'équation (28), se réduisant alors à

$$\Delta_1 \mathbf{F} = \mathbf{S} \frac{d^3 \mathbf{F}}{du^2},$$

comprend la première définition,

Cette constance de forme et de valebr explique, en quelque sorte, comment il se fait gue presque toutes les équations aux différences partielles, qui concentrent les lois des phénomènes physiques, peuvent s'exprimer à l'aide de certaines fonctions-de-point et de leurs paramètres différentiels du second ordre, sans qu'il soit nécessaire de spécifier le système dé coordonnées que l'on adopte.

En effet : dans la théorie du potentiel, P, l'équation générale est .

$$\Delta_1 P \Longrightarrow 0$$
.

Dans la théorie analytique de la chaleur, la température,  ${\bf V}$ , est régie par l'équation

$$\Delta_1 V = 0$$

lors de l'état permanent, et par celle-ci-

$$\Delta_1 V = k \frac{dV}{dt}$$

lors du refroidissement. Dans la théorie mathématique de l'élasticité des solides homogenes non cristallisés, la dilatation oubique,  $\theta$ , est régie par l'équation

$$\Delta_2 \theta = 0$$

lors de l'état statique, et par celle ci

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = a^2 \Delta_1 \theta$$

lors des vibrations; de plus, les projections du déplacement moléculaire, et les composantes des forces élastiques, Jors de l'état d'équilibre, vérifient toutes l'équation

$$\Delta_1 \cdot \Delta_2 F = 0.$$

En réaumé, lorsqu'une classe de phénomènes physiques dépend des variations d'une certaine fonction de-point, cest presque uniquément par son paramètre différentiel du second ordre que cette fonction intervient. Comme si ce paramètre était une dérivée naturelle, plus essentielle, plus simple, et en même temps plus complète, que toutes les dérivées partielles ; choistes plus ou moins arbitrairement, que l'on a l'habitude de considérer.

## & XVI.

#### EQUATION DE LA CHALEUR PAR LES P.

Il ne sera pas inutile de montrer ici que l'on peut établir directement l'équation générale de la théorie de la chaleur, ên coordonnées œuvillignes quelconques. On obtient ainsi une démonstration nouvelle de la formule (26), d'où l'on peut déduire ensuite les valeurs (22).

La température des différents points d'un solide, homogène, non cristallisé, étant toujours désignée par V, on sait que le flux de chaleur qui traverse, dans le temps  $\mathbf{d}t$ , un élément-plan  $\omega$ , pris dans l'intérieur du corps, a pour expression

(30) 
$$q \omega d t \left(-\frac{dV}{dn}\right)$$

q étant le coefficient de la conductibilité, dn l'accroissement de la normale à  $\omega$ .

Le corps étant rapporté au système des coordonnées ρ<sub>i</sub> son élément de volume, W, est un parallélipipède rectaugle dont les côtés sont les

$$ds_i = \frac{ds_i}{h_i}.$$

Si l'on désigne généralement par  $\omega_i$ ,  $\omega_i$ , les faces de cet, clément, situées sur les surfaces  $\rho_i$ ,  $\rho_i + d\rho_i$ , on peut regarder W, dont le volume s'exprime indifféremment par

(31) 
$$\operatorname{d} s \operatorname{d} s, = \frac{d\rho \, d\rho_1 \, d\rho_2}{\pi} = \omega_i \operatorname{d} s_i = \omega_i \frac{d\rho_i}{h_i},$$

comme recevant de la chafeur par les trois faces ω, et en perdant, au contraire, par les trois faces respectivement opposées ω.

Le flux qui entre par une face  $\omega_i$  sera, d'après l'expression (30),

$$q d t \left( -\omega_i \frac{d \mathbf{V}}{ds_i} \right)$$

ou bien

$$q dt \left(-\omega_i h_i \frac{dV}{d\rho_i}\right);$$

augmentant cette expression de sa différentielle prise par rapport à  $p_i$ , on aura le flux qui sort par  $\omega_i^i$ , et retranchant ce dernier flux du premier, il restera

$$q dt \frac{d\omega_i h_i \frac{d\Lambda}{d\rho_i'}}{d\rho_i} d\rho_i;$$

remplaçant  $\omega$ , d $\rho$ , par  $\frac{h_1}{\sigma} d\rho d\rho_1 d\rho_2$ , valeur déduite du groupe (31), et additionnant les trois excès semblables, on aura

$$q \operatorname{d} t \operatorname{d} \rho \operatorname{d} \rho_1 \operatorname{d} \rho_2 \sum \frac{\operatorname{d} \frac{h_i^2}{\omega} \frac{d V}{d \rho_i}}{d \rho_i}$$

pour le gain total de chaleur que fait W pendant le temps d?

Ce gain elèvera sa température de  $\frac{dV}{dt}$  dt, et sera conséquemment egal à cette elévation, multipliée par le calorique spécifique C du corps, par la densité D, et par le volume  $(3\hat{r})$  de W, c'est-à-dire à

CD de 
$$\frac{d\rho d\rho_1 d\rho_2}{\sigma} \frac{dV}{dt}$$
.

Enfin, l'égalité de ces deux expressions différentes, de la même quantité de chaleur, donnera, en supprimant les facteurs communs, multipliant par  $a_j$ , divisant par  $q_j$ , et représentant par k la fraction  $\frac{CD}{a_j}$ ,

(32), 
$$k \frac{dV}{dt} = \sigma \sum \frac{d \frac{h_i^2}{\sigma} \frac{dV}{d\rho_i}}{d\rho_i}$$

pour l'équation générale cherchée.

Particulièrement, si les coordonnées étaient rectilignes, ou si les surfaces orthogonales étaient trois familles de plans parallèles, les,h,, et par suite œ, devenant tous égaux à l'unité, l'équation (3a) prendrait la forme

(33) 
$$k \frac{dV}{dt} = \sum_{i} \frac{d^{i}V}{du^{i}} = \Delta_{i}V.$$

Or, l'accroissement de la température, en chaque point, est évidenment indépendant du système de coordonnées; les seconds membres des équations (32) et (33) doivent donc être identiquement égaux.

Ce qui établit directement la valeur, (28) ou (28), du paramètre différentiel du second ordre de V, représentant d'ailleurs une fonction-de-point quelconque. Et si la fonction V, des p., se réduit particulièrement à l'une des coordonnées curvilignes, cette valeur (28) donnera, inversement, la formule (29), ou lés valeurs (22).

#### & XVII

#### DÉNOMINATION PROPOSÉE POUR LES A

En etablissans, aussi complétement, les propriétés caractéristiques des paramètres différentiels du second ordre, la théorie mathématique de la chaleur se présente comme l'origine naturelle de cet élément analytique, et peut réclamer le droit de lui assigner un nom. Puisque, dans la dynamique, on appelle accélération, la limite du rapport de l'accroisment de la vitesse à celui du temps, ne peut-on pas appelor abssi, accélération calorifique, augiquetation, ou plus simplement augment, la limite du rapport de l'accroissement de la température à celui du temps?

Alors, supposant k égal à l'unité, il résultera de l'équation (33), que le paramètre différentiel du second ordre d'une fonetion-de-point ne sera autre que son augment. C'est-à-dire que, si tous les points du solide, limité ou indéfini, que particularise éctie fonetion-de-point, avaient, fortuitement des températures égales aux diverses valeurs qu'elle leur assigne, le paramètre dout il s'agit assignerait l'échaulsment de ces points au premier instant.

# § XVIII.

# CARACTERE ET UTILITÉ DES A.

Parlons maintenant du paramètre différentiel du premier odre. La formule (24) en donnie aussi une définitión plus générale que gelle du § III. Si ce paramètre n'existe pas essentiellement, comme celui du second ordre, dans les équations générales de la physique mathématique, néaumoins, son rôle naturel est tout aussi important.

En effet, on sait que la dérivée  $\frac{dP}{du}$  du potentiel P, donne la composante, suivant la direction fixe de toute coordonnée

rectiligne u, de la résultante des attractions exercées sur l'unité de masse; il suit de là que cette résultante ellemême, E, sera donnée par la formule

$$F = \sqrt{S \left(\frac{dP}{du}\right)^2} = \Delta_1 P;$$

c'est-à-dire qu'elle ne sera autre que le paramètre différentiel du premier ordre du potentiel.

On sait aussi que, la dérivée  $\frac{dp}{da^2}$ , de la pression p dans un fluide en repos, est égale au produit U $\delta$ , de la densité  $\delta$  du luide, par la composanie U, suivant l'ave des u, de la résultante des forces extérieures rapportée à l'unité de masse; il suit de là que cette résultante elle-même, F, serà donnée par la formule

$$\Delta p = F \delta$$
;

c'est-à-dire qu'elle sera égale au paramètre différentiel du premier ordre de la pression, divisé par la densité.

## § XIX.

## DENOMINATION PROPOSÉE POUR LES A,

Or, toute fonction-de-point, F, peut représenter, soit un potentiel, soit la pression d'un fluide. On pourrait donc dire; inversement, que son paramètre différentiel du premier ordre, Δ, F, représente sa force. En outre, les cosinus des angles de direction de cette force fictive, étant les

$$\frac{1}{\Delta_i \mathbf{F}} \frac{d\mathbf{F}}{du}$$

ces expressions, si souvent reproduites dans nos formules, auraient aussi leur représentation.

Je ne veux pas insister pour qué l'on nomme force et augment d'une fonction-de-point, ses paramètres différentiels du premier et du second ordre; quoique de telles dénominations passent se justifier, tout aussi bien que celles de potentiel, de courbure sphérique, et autres. Fai seulement voulu montrer, par les considérations qui précédent, tonte l'importance des paramètres dont il s'agit; et surtout faire comprendre, que ces paramètres sont les véritables dérivées naturelles des fonctions-de-point; qu'ils les caractérisent et les distinguent, comme les plans tangents, les lignes et les rayons de courbure, caractérisent et distinguent les surfaces; comme les tangentes, les plans et les cereles osculateurs, les courbures doubles et simples, caractérisent et distinguent les lignes courbes.

#### 9 XX.

## FONCTIONS - DE - POINT DONT LES A, SONT NULS.

Il 'convient d'étudier particulièrement les fonctions-depoint dont l'augment, ou le paramètre différentiel du second ordre, est nul, puisqu'elles se présentent si fréquemment dans les applications. La température stationnaire V, dans un milieu solide en équilibre de chaleur, est une de res fonctions. En l'égalant à un paramètre, on a une famille de surfaces, que j'ai appélées isothermes; la température étant la même daus toute l'étendue de chaeune d'elles.

Réciproquement, les surfaces d'une famille au paramètre  $\lambda$ , supposées dans un milieu solide, seront isothermes, s'il peut arriver que la température stationnaire, V, qui doit vérifier l'équation  $\Delta_i V = 0$ , soit simplement une fonction  $d\epsilon$ ,  $\lambda$  de tellosorte que sur chaque surface, où  $\lambda$  est constant, V le soit pareillement. Ce qui impose des conditions nécessaires, aunt à la fonction-de-point  $\lambda$ , qu'à la fonction V de  $\lambda$ .

En effet : si V est une fonction f de  $\lambda$ , dont f', f" sont les dérivées, ou aura successivement

$$\frac{dV}{du} = f'\frac{d\lambda}{du}, \quad \frac{d^3V}{du^3} = f'\frac{d^3\lambda}{du^3} + f''\left(\frac{d\lambda}{du}\right)^3.$$

La sommation S de la dernière équation donne, en introduisant les symboles  $\Delta_i$ ,

$$\Delta, V = f' \Delta, \lambda + f'' (\Delta, \lambda)^2$$

et, puisque le premier membre doit être uul; lors de l'equilibre de température supposé, il faut que l'on puisse avoir

$$(34) \qquad \frac{\Delta_i \lambda}{|\Delta_i \lambda|^2} + \frac{f''}{f'} = 0$$

ou que la première fraction ne varie qu'avec à seul, comme la seconde.

## § XXI.

# PARAMETRES THERMOMETRIQUES. Ainsi, pour que les surfaces λ soient isothermes, il faut.

essentiellement, que le rapport du paramètre différentiel du second ordre, au carré de celui du premiter, reste constant sur chaque surface, ou qu'on puisse l'exprimer pai une fouction de  $\lambda$  seul. Quand il en est ainsi, on peut mettre ce rapport sous la forme  $\frac{e'}{\gamma}$ ,  $\varphi$  étaut une fonction de  $\lambda$  et  $\psi$  sa dérivée. Substituant cette valeur dans l'equation (34), elle devient

$$\frac{e'}{e} + \frac{f''}{f'} = 0$$

et donne, par deux intégrations successives,

$$\varphi f = c$$
,  $f = c \int \frac{d\lambda}{\varphi(\lambda)} + c' = V$ ;

c et c'étant des constantes arbitraires. Ce qui donne la forme nécessaire de la fonction V de λ, telle que son paramètre différentiel du second ordre soit nul, De là résulte qu'en posant

(35) 
$$\tau = c \int \frac{d\lambda}{g(\lambda)}.$$

r. sera upe fonction de λ, telle que Δ, τ = 0, et qui, ne variant qu'avec λ seul , peut aussi servir de paramètre pour représenter la famille des surfaces, reconnues isothermes à l'aide de l'opération qui a donné la fonction φ. Afin de distinguer ce nouveau paramètre τ de l'ancien λ, on peut l'appeler thermométrique, puisque sa propriété caractéristique est de vérifier l'équation qui régit les températures stationnaires.

Dans la suité du cours, quand j'introduirai le paramètre thermométrique d'une famille de surfaces reconnues isothermes, je supposerai que la constante e, 'dans la valeur (35), ait été choisie de telle sorte, que  $\tau$  soit un nombre, un simple rapport, sans aucune dimension géométrique; afin qu'il puissé occasionnellement exprimer une température. Abrs, son paramètre différentiel du preinier ordre sera nécessairement égal au quotient, d'un autre nombre on rapport, divisé par une ligne; ainsi que celá résulte clairement de la relation  $h = \frac{d_0}{2}$ .

Faisant essai des Uknominations d'augment et de force, on pourrait dire comme conclusion : Lorsqu'une fonctionde-point k' est telle, que le rapport de son augment, au carré de sa force, ne varie qu'avec elle-nième, il existe une fonction y de A dont l'augment est nul.

## & XXII.

# SIMPLIFICATION RESULTANT DES $\Delta_i \rho_i = \varrho$ .

Lorsqu'un système orthogonal comprend une famille de surfaces isothermes, on peut prendre pour la coordonnée p qui lui correspond, son paramètre thermométrique; alors

SUR LES COORDONNÉES CURVILIGNES, ETC.  $\Delta_1 \rho = 0$ , et d'après la première (22),

$$\frac{\mathrm{d}\,\frac{h}{h_1\,h_2}}{\mathrm{d}\,h}=0\,,$$

c'est-à-dire que le rapport  $\frac{h}{h_1}h_2$  ne varie pas avec  $\rho$ , 11 en résulte une simplification dans la formule (26), car le premier terme du second membre, qui est

$$h h, h, \frac{\mathrm{d} \frac{h}{h, h}, \frac{\mathrm{d} F}{\mathrm{d} \rho}}{\mathrm{d} \rho},$$

devient, toute réduction faite,

$$h^2 \frac{d^2 \mathbf{F}}{d \sigma^2}$$

Et, si le système orthogonal est formé par trois familles de surfaces isothermes, adoptant leurs paramètres thermométriques pour coordonnées, on a définitivement

(36) 
$$\Delta, \mathbf{F} = \sum h_i^2 \frac{d^2 \mathbf{F}}{d \rho_i^2},$$

formule analogue à celle (24), et tout aussi simple.

Les trois systèmes, classiques de coordonnées rentreni, dans ce dernier cas; chacun d'eux est formé par trois familles de surfaces isothermes; et quoique l'on ne prenne pas, pour toutes ces familles, leurs paramètres thermometriques, la triple simplification de la formule (3d, toute masquée qu'elle soit, conserve son influence. C'est à elle que l'on doit, sans aucun doute, d'avoir pu traiter, depuis longtemps, dans les diverses branches de la physique mathématique, un petit nombre de corps; limités par des plans, des sphères, ou des cylindres droits. La, quand ou est obligé de se servir. d'un système de coordonnées,

pour lequel cette triple simplification n'est pas possible, ou est immédiatement arrêté par des difficultés d'intégration , qui paraissent insurmontables.

Lorsque l'une des trois familles de surfaces, d'un système orthogonal, se compose de plans parallèles, au paramètre  $\rho_z = z$ , on a

Les deux autres familles de surfaces sont cylindriques; on bien, les fonctions-de-point  $\rho$  et  $\rho$ , donnent un système de courbes orthogonales sur le plan des bases de ces cylindres; leurs paramètres différentiels du premier ordre h, h, sont indépendants de z, et ceux du second ordre sont donnés par les relations;

$$\frac{\frac{\Delta_2 \rho}{h^2} = \frac{d \log \frac{h}{h_1}}{d\rho}}{\frac{\Delta_2 \rho}{h^2}} = \frac{d \log \frac{h}{h_1}}{d\rho},$$

d'après les formules (21). Or, ces relations conduisent, par différentiation, a l'équation

$$(38) \qquad \frac{d\frac{\Delta_1 \rho}{h^2}}{d\rho_1} + \frac{d\frac{\Delta_1 \rho}{h^2}}{d\rho} = 0,$$

d'où résulte la conséquence suivante.

Si le premier terme de cette équation (38) est nul, il in sera de même du second. Ou bien, si le rapport  $\frac{\lambda_2 b}{h^2}$  ne dé-

pend que de  $\rho$ , le rapport  $\frac{\Delta_2 \rho_1}{h_1^2}$  ne dépendra que de  $\rho_4$ . Ou enfin, d'après le § XX, si la famille de cylindres, ou de

courbes, au paramètre p; est isotherme, celle au paramètre p, le sera nécessairement : l'une ne peut pas l'ètre sans l'autre. Quand cette circonstance se présente, le système orthogonal, complété par la famille de plans parallèles, est triplement isotherme, et l'on peut l'appeler simplement système cylindrique isotherme, les deux épithètes concentrant toute la définition.

Comme on le verra, le nombre des systèmes cylindriques isothermes est infini, et la triple simplification de la formule (36) leur est à tous applicable. Aussi, peut-on résoudre, dans la théorie analytique de la chaleur, une do ses principales questions, sur tous les prismes curvilignes rectangles, dont les faces latérales sont des cylindres isothermes. Et si l'on adopte essentiellement, pour variables, leurs paramètres thermométriques, la formule qui exprime numériquement la loi intégrale cherché, est absolument la même pour tous ces prismes, quels que soient les systèmes cylindriques isothermes que l'on considère. Cette formule possède; en quelque sorte, la même généralité que l'équation qui exprime la loi différentielle. Concordante bien rare, sinon unique, dans les diverses branches de la physique mathématique.

Hors de là, dans les systèmes orthogonaux non eylindriques, lorsque deux des trois familles de surfaces conjuguées sont isothermes, la troisième ne l'est pas nécessairement. Alors, la triple simplication de la formule (36) devenant beauceup moins fréquente, il fant récourir à d'autres procédés pour obtenir des formules intégrales, possédant une généralité analogue à celle qui vient d'être définie.

Quoi qu'il en soit, les considérations précédentes signalent clairement, et l'importance analytique des familles de surfaces isothermes ou des fonctions-de-point dont l'aug36

# LEÇONS

ment est nul, et la nécessité d'adopter pour variables leurs paramètres thermométriques. Tel est le but que nous nous sommes proposé dans les trois derniers paragraphes.

# TROISIÈME LECON.

### COURBURES DES SURFACES ORTHOGONALES.

Lignes de courhure des surfaces orthogonales. — Théorème de M. Ch. Dupin. — Expressions des courbures des surfaces conjuguées. — Courbures paramétriques. — Coordonnées thermométriques du systéme sphérique.

#### § XXIII.

#### LIGNES DE COURBURE DES SURFACES P.

Proposons-nous de déterminer les lignes et les rayons de courbure des surfaces orthogonales conjuguées. Considérons particulièrement une surface  $\rho_1$ , (x, y, z) étant les coordonnées d'un de ses points M, (x', y', z') celles du point M', situé sur la normale en M, et centre d'une des courbures dont le rayon est R, on aura

(1) 
$$\frac{\left(\frac{d\rho}{dx}\right)}{x'-x} = \frac{\left(\frac{d\rho}{dy}\right)}{y'-y} = \frac{\left(\frac{d\rho}{dz}\right)}{z'-z} = \frac{h}{R};$$

car les trois premières fractions sont égales entre elles, d'après les équations de la normale; et l'on obtient encore le même rapport, en additionnant les çarrés des numérateurs de ces trois fractions, puis ceux de leurs dénominateurs, et divisant, l'une par l'autre, les racines carrées de ces deux sommes; ce qui donne la fraction  $\frac{L}{n}$ .

Soit M, un point infiniment voisin de M, et situé sur la

ligne de courbure correspondante au rayon R; et soient  $(x+\partial_x x,y+\partial_x y,z+\partial_x z)$  ses coordonnées. Les termes (x',y',z',R) du groupe (1) ne devront pas changer, lorsqu'on y substituera les coordonnées de M, à celles de M. C'est-à-dire que l'on doit pouvoir regarder (x',y',z',R) comme des constantes, quand on différentiera, en  $\partial_x$ , les rapports égaux (1), ou mieux, les logarithmes de ces rapports, ce qui donnera

$$\begin{pmatrix}
\frac{\delta_1 \frac{ds}{dx}}{\left(\frac{ds}{dx}\right)} + \frac{\delta_1 x}{x' - x} = \\
\frac{\delta_1 \frac{ds}{dx}}{\left(\frac{ds}{dy}\right)} + \frac{\delta_1 y}{y' - y} = \\
\frac{\delta_1 \frac{ds}{dx}}{\left(\frac{ds}{dx}\right)} + \frac{\delta_1 z}{z' - z} = \\
\begin{pmatrix}
\frac{\delta_1 \frac{ds}{dx}}{h} + \frac{\delta_1 z}{z' - z} = \\
\frac{\delta_1 \frac{ds}{dx}}{h} + \frac{\delta_2 z}{z' - z}
\end{pmatrix}$$

ou bien, égalant séparément chacun des trois premiers membres au quatrième, et ayant égard aux égalités (1), on aura le groupe suivant:

(3) 
$$\begin{cases} \delta, \frac{d\rho}{dx} = \frac{\delta, h}{\delta} \frac{d\rho}{dx} - \frac{h}{R} \delta, x, \\ \delta, \frac{d\rho}{dy} = \frac{\delta, h}{\delta} \frac{d\rho}{dy} - \frac{h}{R} \delta, y, \\ \delta, \frac{d\rho}{dx} = \frac{\delta, h}{\delta} \frac{d\rho}{dx} - \frac{h}{R} \delta, z. \end{cases}$$

Par un procédé fréquemment employe, on fera disparaître les coefficients  $\frac{\partial_i}{h}$  et  $\frac{h}{R}$ , en ajoutant les équations (3), sur les coordonnées curvillones, etc.
respectivement multipliées par les facteurs binomes

$$\begin{pmatrix} \frac{d}{dt} \delta_{i,Y} - \frac{d}{dy} \delta_{i,z} = \lambda \delta_{i,X}, \\ \frac{d}{dt} \delta_{i,z} - \frac{d}{dy} \delta_{i,z} = \lambda \delta_{i,Y}, \\ \frac{d}{dx} \delta_{i,z} - \frac{d}{dx} \delta_{i,z} = \lambda \delta_{i,Y}, \\ \frac{d}{dy} \delta_{i,x} - \frac{d}{dx} \delta_{i,y} = \lambda \delta_{i,z},$$

que l'on peut égaler à une même quantité  $\lambda$ , multipliée par Les différentielles houvelles  $(\beta_s x_s, \beta_s y_s, \delta_s z)$ , sigualant, dans le voisinage de M, un autre point  $M_s$ , qui, sert en quelque sorte d'intermédiaire, et dont les coordonnées sont  $(x + \theta_s x_s y_s + \delta_s y_s z + \delta_s z)$ .

Or les valeurs (4), deux fois additionnées, après les avoir respectivement multipliées, la première, fois par  $\left(\frac{d_{\phi}}{dy}, \frac{d_{\phi}}{dy}, \frac{d_{\phi}}{dz}\right)$  la seconde fois par  $(\delta, x, \delta, y, \delta, z)$ , donnent

$$\frac{d\rho}{dx}\,\delta_2 x + \frac{d\rho}{dy}\,\delta_2 y + \frac{d\rho}{dz}\,\delta_2 z = 0,$$

$$\delta_1 x\,\delta_2 x + \delta_1 y\,\delta_2 y + \delta_1 z\,\delta_2 z = 0.$$

La première de ces relations montre que le point M, est situé sur le plan taugent à la surface p en M, la seconde que les deux directions MM, MM, s'ont perpendiculaires entre elles. Done, si le point M, est situé sur une des deux lignes de courbure, le point M, se trouvera sur l'autre.

. Si l'on additionne maintenant les équations (3), respectivement multipliées par les facteurs (4) simplifiés, on aura

$$\delta_{i}x.\delta_{i}\frac{d\rho}{dx}+\delta_{i}y.\delta_{i}\frac{d\rho}{dy}+\delta_{i}z.\delta_{i}\frac{d\rho}{dz}=0;$$

relation qui exprime la condition, nécessaire et suffisante, pour que la direction correspondante à une variation tangentielle  $\delta_1$  soit celle d'une ligne de courbure; la variation

 δ<sub>2</sub>, pareillement tangentielle, s'opérant dans une direction perpendiculaire à la première.

## & XXIV.

#### THÉORÈME DE M. DUPIN.

Faisons subir cette épreuve à la direction  $d\rho_1$ , de la normale à la surface  $\rho_1$  qui passe en M, laquelle direction est nécessairement tangentielle, puisque les surfaces conjuguées sont orthogonales. Si la variation  $\partial_1$  correspond à la direction  $d\rho_1$ , la variation  $\partial_2$  correspondra à la direction  $d\rho_2$ , la variation  $\partial_3$  correspondra à la direction  $d\rho_3$ , la variation  $\partial_3$  correspondra à la direction  $d\rho_3$ , la variation  $\partial_3$  correspondra à la direction  $d\rho_3$ , la variation  $\partial_3$  correspondra à la direction  $d\rho_3$ , la variation  $\partial_3$  correspondra à la direction  $d\rho_3$ , la variation  $\partial_3$  correspondra à la direction  $d\rho_3$ , la variation  $\partial_3$  correspondra à la direction  $\partial_3$  correspondra à la dire

(6) 
$$\delta_1 \frac{d\rho}{du} = \frac{d}{\frac{d\rho}{du}} \frac{d\rho_1}{d\rho_1} d\rho_1, \\
\delta_2 u = \frac{du}{d\rho_2} d\rho_2 = \frac{1}{h_1^2} \frac{d\rho_2}{du} d\rho_2,$$

d'après la première (8), § VIII; et le premier membre, de l'équation (5) à vérifier, deviendra

$$\frac{d\rho_1\,d\rho_2}{h_2^2}\sum\frac{d\rho_1}{du}\frac{d\frac{d\rho}{du}}{d\rho_1}$$

Or, cette quantité est identiquement nulle, d'après le théorème (17), § XI. La condition (5) est donc satisfaite.

Ainsi la direction de  $d\rho_1$ , et par suite celle de  $d\rho_1$ , sont celles des deux lignes de courbure de la surface  $\rho$  en M. D'où résulte, enfin, le théorème important, dû à M. Dupin, que, dans tout système orthogonal les surfaces de deux des familles conjuguées, tracent, sur une surface de la troissème famille, toutes ses lignes de courbure.

# § XXV.

# EXPRESSION D'UN RAYON DE COURBURE.

Procédons maintenant à la détermination du rayon de courbure R de la surface ρ, qui correspond à la ligne de courbure dρ. La nature actuelle de la variation d, donnera, outre la première (6), les valeurs suivantes :

$$\delta_{i}h = \frac{dh}{d\rho_{i}}d\rho_{i},$$

$$\delta_{i}u = \frac{du}{d\rho_{i}}d\rho_{i} = \frac{1}{h^{2}}\frac{d\rho_{i}}{du}d\rho_{i};$$

et la substitution de ces diverses valeurs, concentrera le groupe (3) dans la formule

(7) 
$$\frac{\mathrm{d}\frac{d\rho}{du}}{d\rho_1} = \frac{1}{h}\frac{dh}{d\rho_1}\frac{d\rho}{du} - \frac{1}{R}\cdot\frac{h}{h_1^2}\frac{d\rho_1}{du}.$$

Or, il résulte du théorème (12), § X, que

(8) 
$$\frac{d\frac{d\rho}{du}}{d\rho_1} = \frac{1}{h} \frac{dh}{d\rho_1} \frac{d\rho}{du} - \frac{h}{h_1} \frac{dh_1}{d\rho_2} \cdot \frac{h}{h_1^2} \frac{d\rho_1}{du}$$

l'identité nécessaire des deux valeurs (7) et (8) exige donc que

(9) 
$$\frac{1}{R} = \frac{h}{h_1} \frac{dh_1}{d\rho};$$

et telle est la valeur de la courbure cherchée.

Si l'on désigne par  $\mathcal{R}$  le rayon de courbure de la surface  $\rho$ , qui correspond à la seconde direction  $d \rho_s$ , on aura, de la même manière,

(10). 
$$\frac{1}{\mathcal{R}} = \frac{h}{h_1} \frac{dh_2}{d\rho}.$$

L'équation (21) du § XIII, laquelle peut se mettre sous la forme

$$\frac{h}{h_1}\frac{dh_1}{d\rho} + \frac{h}{h_2}\frac{dh_2}{d\rho} = \frac{dh}{d\rho} - \frac{h_1\rho}{h},$$

devient, par la substitution des valeurs (9) ct (10),

(11) 
$$\frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{dh}{d\rho} - \frac{\Delta_1 \rho}{h},$$

expression remarquable de la somme des deux courbuies de la surface p, ou de sa courbure sphérique, d'après Gauss

# § XXVI.

# CHANGEMENT DE PARAMÈTRE.

Observous ioi que le paramètre p d'une famille de surfaces n'a rien d'essentiel, car il pourrait être remplacé par une quelconque de ses fonctions

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{f}(\rho),$$

puisque, si  $\rho$  reste constant sur chaque surface individuelle, il en sera de même de  $\epsilon$ . Soit désigué par n le paramètre différentiel du premier ordre de  $\epsilon$ , h étant toujours celui de  $\rho$ . L'élémeit ds de la normale à la surface  $\rho$  ou  $\epsilon$ , éest-àdire l'épaisseur, au point que l'on considère, de la conche comprise entre deux surfaces infiniment voisines, admettra la double expression

(13) 
$$ds = \frac{d\rho}{h} = \frac{d\epsilon}{\eta},$$

d'après la formule (7), § VII. De même, la courbure sphérique (11) de la surface ρ ou ε, pourra s'exprimer des deux manières suivantes :

(14) 
$$\frac{1}{R} + \frac{1}{A} = \begin{cases} = \frac{dh}{d\rho} - \frac{\Delta_1 \rho}{h}, \\ = \frac{d\eta}{d\rho} - \frac{\Delta_1 \epsilon}{h}, \end{cases}$$

car cette courbure sphérique, aussi bien que l'épaisseur ds, sont des éléments géométriques, complétement indépendants du choix que l'on peut faire, parmi tous les paramètres également admissibles. Ainsi, quelle que soit la fonction f (12), on doit avoir identiquement

(15) 
$$\begin{cases} \frac{d\varepsilon}{\eta} = \frac{d\rho}{h}, \\ \frac{d\eta}{d\varepsilon} - \frac{\Delta_1 \varepsilon}{\eta} = \frac{dh}{d\rho} - \frac{\Delta_2 \omega}{h}. \end{cases}$$

La vérification analytique de ces identités est d'ailleurs facile. Si l'on désigne par f', f'', les premières dérivées de f, l'équation (12) donne

(16) 
$$d\varepsilon = f d\mu,$$

quelle que soit la variable indépendante; et, si cette variable est une coordonnée rectiligne u, on aura, par deux différentiations successives,

$$\begin{cases} \frac{d\iota}{du} = \rho' \frac{d\rho}{du}, \\ \frac{d^{\prime}\iota}{du^{2}} = \rho' \frac{d^{\prime}\rho}{du^{2}} + \rho'' \left(\frac{d\rho}{du}\right) \end{cases}$$

L'élévation au carré de la première (17), et la sommation

, conduisent à

$$(18) n = f'h;$$

or, l'elimination de f'entre (16) et (18), donne la première identité (15).

La dérivée de η (18) par rapport à ρ, est

$$\frac{dn}{d\rho} = \mathbf{f}' \frac{dh}{d\rho} + \mathbf{f}'' h,$$

et si l'on divise cette équation par f', en remplaçant au dé-

nominateur du premier membre f'do par de, il vient

(19) 
$$\frac{d\eta}{d\epsilon} = \frac{dh}{d\rho} + \frac{f''}{f^i}h.$$

D'un autre côté, la sommation S de la seconde (17), donne

$$\Delta,\epsilon=f'\Delta,\rho+f''h',$$

et divisant cette équation par celle (18), membre à membre, on a

(20) 
$$\frac{\Delta_2 \epsilon}{n} = \frac{\Delta_2 \rho}{h} + \frac{f''}{f'} h.$$

Or, l'élimination du rapport f'' entre (19) et (20), donne la seconde des identités (15).

# S XXVII.

HOMOGÉNÉITÉ DES h.

Les doubles expressions (13) et (14) sont donc justifiées. Remarquons, en outre, que, si les deux familles de surfaces  $\rho_1$  et  $\rho_2$  conservent leurs paramètres, tandis que l'on change en c celui  $\rho$  de la troisième famille, les dérivées de  $\gamma$  et de h, en  $\rho_1$ , ou en  $\rho_2$ , seront liées par les deux équations

$$\frac{d\eta}{d\rho_1} = f' \frac{dh}{d\rho_1}, \quad \frac{d\eta}{d\rho_2} = f' \frac{dh}{d\rho_2},$$

puisque, lors de ces dérivations, p restera invariable dans la relation (18); et l'élimination de f', faite à l'aide de cette même relation, donnera

$$\frac{1}{n}\frac{dn}{d\rho_1} = \frac{1}{h}\frac{dh}{d\rho_1}, \quad \frac{1}{n}\frac{dn}{d\rho_2} = \frac{1}{h}\frac{dh}{d\rho_2},$$

ou, plus généralement,  $\delta$  exprimant une variation tangentielle à la surface  $\rho$  ou  $\varepsilon$ ,

$$\frac{\delta n}{n} = \frac{\delta h}{h}$$

Identites, qui, jointes à la première (15), permettent de vérifier l'homogénétic de nos équations aux différences partielles; et qui, de plus, expliquent la forme spéciale de ces mêmes équations.

C'est ainsi, par exemple, que l'expression (9) de la courbure  $\frac{1}{R}$ , conservera la même valeur, soit que l'on change oen e, puisque

$$\frac{n}{ds} = \frac{h}{ds},$$

soit que l'on change p, en e,, puisque

$$\frac{\partial n_1}{\partial n_2} = \frac{\partial h_1}{h_1}$$
,

quand la variation  $\vartheta$  est tangentielle à la surface  $\rho_1$  ou  $\varepsilon_{\rm t}$ . C'est ici le lieu d'indiquer une propriété importante, dont jouit tout système cylindrique isotherme. Lorsqu'on le rapporte à ses paramètres thermométriques, où a

$$\Delta_1 \rho = 0, \quad \Delta_2 \rho_1 = 0,$$

et les relations (37) du § XXII expriment alors que le rapport h:h, est constant. Soit  $a^2$  la valent de ce rapport; si l'on change  $\rho$  et  $\rho_1$  en

$$\epsilon = \frac{1}{a}\rho\,, \quad \epsilon_i = a\,\rho_i\,,$$

ces nouveaux paramètres, étant respectivement proportionnels aux anciens, seront encore thermométriques, car on aura

$$\Delta_1\epsilon=0, \quad \Delta_1\epsilon_1=0$$

De plus, la formule (18) donnera

$$n = \frac{1}{a}h$$
,  $n = ah$ 

et le rapport de ces deux valeurs sera l'unité, puisque  $h:h=a^{*}$ . Done, on peut toujours modifier, par des facteurs constants, les paramètres thermométriques d'un système, cylindrique isotherme, de telle sorte que les deux familles de cylindres aient le même paramètre différentiel du première ordre.

LECONS

# § XXVIII.

#### SIGNE D'UNE COURBURE.

La simplicité des expressions (g) et [10], des courbures des surfaces orthogonales, invite à chercher leur démonstration directe, et en quelque sorte géométrique. On y parvient aisément; mais on rencontre une ambiguité de signe, sur laquelle la géométrie pure resterait muette, et que l'analyse peut seule écarter.

Lorsque, dans une famille de surfaces, on mêne une normale en un point de l'une d'elles, cette normale peut être considérée cômme ayant, sa partie positive du côté où le, paramètre de la famille augmente, sa partie négative du

côté où ce păramêtre diminue. Cela posé, la courbure  $\frac{1}{R}$  sera pôsitive, ou négative, suivant que son centre sera situé sur la partie positive, ou sur la partie négative, de la normale. Tel est le principe qu'il s'agit d'établir.

En admettant d'abord ee principe, on retrouve l'expression (9) de la manière suivante. Soient, au point M, les



ares  $\overline{MS}$ ,  $\overline{MS}$ ,  $\overline{MS}$ , normaux aux surfaces orthogonales, et dirigés suivant les directions où leurs paramètres vont en augmentant; C le centre de la courbure  $\frac{F}{R}$ , situé, sur la partie positive de la normale à la surface, laquelle normale est tangente à l'aré s en M; M, un point infiniment voisin de M, et situé sur  $s_4$ : L'are  $\widehat{MM}$ , appartiendra au cercle dont le centre, est ei Cs, et dont le rayon est R; sa grandeur aux pour expression

$$(21) ds_i = \frac{d\rho_i}{h_i}$$

Au point N situé à la distance ds de M, sur l'are s, on sur la normale  $\overline{\text{MC}}$ , menons l'are de cercle  $\overline{\text{PNN}}$ ,, décrit de C comme centre avec  $\overline{\text{CN}}$  pour rayon, et menons  $\overline{\text{MP}}$  paral·lèle à M, C. Les triangles PMN,  $\overline{\text{MCM}}$ , sont semblables; d'où résulte la proportion

$$\frac{ds}{R} = \frac{\widetilde{PN}}{ds_1}.$$

Si d'indique la variation d'une quantité, lorsqu'on passe de M à N; PN sera égal à — d. ds, car ds, ayant diminué dans ce passage, sa variation est négative, etl'on doit conséquemment changer son signe, pour en faire l'élément, ressentiellement positif, d'une proportion. On aura done

$$\frac{ds}{R} = -\frac{d \cdot ds}{ds}$$

Or, si l'on prend la variation  $\delta$  de l'équation (21), ou mieux, des logarithmes de ses deux membres,  $d\rho$ , restant invariable, on aura

$$\frac{\partial \cdot ds_1}{\partial s_1} = \frac{\partial h_1}{h_1} = \frac{1}{h_1} \frac{dh_1}{dg} dg,$$

d'où résulte définitivement

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{h_1} \frac{dh_1}{do} \cdot \frac{d\rho}{ds} = \frac{h}{h_1} \frac{dh_1}{do},$$

ou l'expression (q)

Supposons, maintenant, le cas où le centre C est situé sur la partie négative de la normale. Si l'on conservait le rayon R positif, la même construction, les mêmes lettres,



et la même similitude de triangles, conduiraient encore à la proportion

$$\frac{ds}{R} = \frac{PN}{ds};$$

mais ici la variation  $\partial ...ds_i$  étant positive, on prendrait conséquemment  $\overline{\text{PN}} = \partial ..ds_i$ , et on arriverait, en poursuivant le même procédé, à

$$\frac{1}{R} = -\frac{h}{h_1} \frac{dh_1}{d\rho}$$

au lieu de l'expression (9). Il faut donc que, dans ce dernier cas, le rayon R soit regardé comme étant négatif. Ce qui justifie, et même nécessite, le principe posé.

# & XXIX.

#### NOTATIONS POUR LES COURBURES.

Continuons de désigner par s, s, t, s, les ares normaux aux trois surfaces orthogonales qui passent au point M, comme dans les figures précédentes. L'arc s cst la courbe d'intersection des deux surfaces p, et p, i l'arc s, celle des surfaces p, et p, i l'arc s, celle des surfaces p, et p, i. De là résulte que la coordonnée p varie seule sur s, p, sur s, p, sur s, t. Les lignes de courbure de la surface s sont s, et s, i celles de la surface p, sont s, et s, sont s et s, . Les lettres R et 3 désignant déjà les deux rayons de courbure de la surface p, R, et.3, peuvent désigner ceux de la surface p, R, et.4, peuvent désigner ceux de la surface p, sur set la surface p.

Mais, cette notation est en quelque sorte incomplète, car si elle indique, par l'indice, à quelle surface appartient le rayon R, ou 3,. elle n'indique pas celle des deux lignes de courbure de la surface, à laquelle correspond ce rayon. Cette dernière indication étant souvent nécessaire, nous désignerons sussi les six rayons de courbure par la scule lettre r, avec l'indice i et l'acceut j: l'indice i étant celui de la surface; l'acceut j représentant l'indice de l'arc, c'est-à-dire, n'existant pas si c'est s qui sert de ligne de courbure, étant (') si c'est s, étant ('') si c'est s, La correspondance des deux notations est donnée par le tableau suivant:

$$\begin{cases} R = r', & \beta_i = r'', \\ R_i = r'_i, & \beta_i = r_i, \\ R_i = r_i, & \beta_2 = r'_{2^n} \end{cases}$$

On remarquera que l'indice i et l'accent j ne sont jamais égaux; c'est-à-dirc que r, r', r'', ne se trouvent pas parmi les six rayons de courbure.

J'appellerai conjuguées en surface, deux courbures ayant

le même indice, telles que

$$\left(\frac{1}{r^2}, \frac{1}{r^2}\right), \left(\frac{1}{r_1^2}, \frac{1}{r_1}\right), \left(\frac{1}{r_2}, \frac{1}{r_2}\right)$$

J'appellerai conjuguées en arc, deux courbures ayant le même accent, telles que

$$\left(\frac{1}{r_1},\,\frac{1}{r_2}\right),\quad \left(\frac{1}{r_2},\,\frac{1}{r'}\right),\quad \left(\frac{1}{r''},\,\frac{1}{r_1'}\right).$$

Enfin, on peut appeler réciproques, deux courbures telles que l'indice de l'une est égal à l'accent de l'autre, et réciproquement, comme

$$\left(\frac{1}{r_1^2}, \frac{1}{r_2^2}\right), \left(\frac{1}{r_2}, \frac{1}{r^2}\right), \left(\frac{r}{r}, \frac{1}{r_1}\right).$$

On verra que ce laxe de notations; et de dénominations, éclaireit singulièrement l'énôncé des lois géométriques qui régissent les surfaces orthogonales; qu'il perimet de simplifier les formules on d'en diminuer le nombre; et qu'enfin, il peut servir de guide, tout aussi bien que l'homogénétié, pour éviter ou signaler des erreurs.

# § XXX.

### EXPRESSIONS DES SIX COURBURÉS.

On reconnaît facilement, d'après les expressions [9] et [10], et la méthode suivie pour établir la prémière, que les six courbures des surfaces orthogonales ont pour expression générale

$$\frac{1}{r(i)} = \frac{h_i}{h_j} \frac{dh_j}{d\rho_i}.$$

Leurs valeurs particulières sont d'ailleurs toutes comprises dans le tableau suivant, auquel nous aurons souvent recours:

(24) 
$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} = \frac{h}{h_1} \frac{dh_1}{d\rho}, & \frac{1}{r^2} = \frac{h}{h_2} \frac{dh_2}{d\rho}, \\ \frac{1}{r^2} = \frac{h}{h_2} \frac{dh_2}{d\rho}, & \frac{1}{r_1} = \frac{h}{h} \frac{dh}{d\rho}, \\ \frac{1}{r_2} = \frac{h_2}{h} \frac{dh}{d\rho}, & \frac{1}{r_1} = \frac{h}{h} \frac{dh_1}{d\rho}, \end{cases}$$

# .§ XXXI.

# COURBURES PARAMÉTRIQUES.

Les six courbures de ce tableau (24) sont les seules que puissent admettre les surfaces conjuguées. Mais la formule (23) en comprend réellement trois autres : én effet, lorsqu'on y fait l'accent j'égal à l'indice i, elle donne

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{r} = \frac{da}{d\rho}, \\ \frac{1}{r_i} = \frac{dh}{d\rho}, \\ \frac{1}{r_j} = \frac{dh}{d\rho}, \\ \frac{1}{r_j} = \frac{dh}{d\rho},$$

Les valeurs de r,  $r'_i$ ,  $r''_i$ , qui résultent de ces expressions, sont des longueurs, ou des rayons assignables; car, puisque  $\frac{1}{dr_i} = \frac{d}{dr_i}$ ,  $dh_i$  étant de même espèce que  $h_i$ ,  $r_i^{(i)}$ sera de même espèce que  $ds_i$ , c'est-à-dire une ligne:

Ainsi  $\frac{dh}{d\rho}$  représente réellement une certaine courbure, autre que les deux courbures définies de la surface  $\rho$ , et on pourra toujours la calculer, aussi bien que ces deux courbures classiques. Analytiquement, ce qui distingue la courdible de la courbure de la course classiques.

bure  $\frac{dh}{d\varrho}$  des deux courbures  $\frac{1}{R}$  et  $\frac{1}{R}$ , c'est qu'elle dépend du

paramètre choisi : car, si l'on change  $\rho$  en  $\epsilon = f(\rho)$ , on n'a pas  $\frac{d}{d\epsilon}$  égal à  $\frac{dh}{d\rho}$  (§ XXVI); tandis que  $\frac{1}{R}$  et  $\frac{1}{8}$  restent invariables lors de ce changement (§ XXVII). Profitant de cette distinction caractéristique, nous désignerons,  $\frac{dh}{d\rho}$ , sous le nom de courbure paramètrique.

La formule [11] établit alors le théorème suivant : En tout point d'une des surfaces prévientées pas une fonctionde-point, le rapport des deux paramètres différentiels de cette fonction est égal à l'excès de la courbure paramètrique sui la courbure sphérique.

D'oi résulte ce premier corollaire : Lorsque le paramètre différentiel du second ordre est nul, la courbure paramètrique est égale à la contbure sphérique. Est ce second : Lorsque la courbure paramètrique est nulle, on obtient le paramètre différentiel du second ordre, en prenant, avec un signe contraire, le produit du paramètre différentiel du premier ordre, par la courbure sphérique.

### § XXXII.

# COURBURES DU SYSTÈME SPHÉRIQUE.

Afin d'éclaircir et de vérifier plusieurs des théorèmes établis dans cette leçon, considérons particulièrement le systeme des coordonnées sphériques. Les trois familles de surfaces conjuguées, sont : i  $^{\rm h}$  les plans méridiens passant par faxe polaire, et dont le paramètre est la longitude ou l'azimut  $\psi$ ;  $2^{\rm o}$  les cônes droits entourant l'axe, et dont le paramètre est la latitude  $\varphi$ ;  $3^{\rm o}$  les sphères concentriques dont le paramètre est le rayon r. Posant done

(26) 
$$\rho = \psi, \quad \rho_1 = \varphi, \quad \rho_2 = r$$

les ds, dont les valeurs sont connues, donnent les éga

lités suivantes :

$$ds = \frac{d\psi}{h} = r \cos \phi \, d\psi,$$

$$ds_i = \frac{d\phi}{h_i} = r d\phi,$$

$$ds_i = \frac{dr}{h_i} = dr;$$

d'où l'on déduit directement, pour les fonctions h.,

(27) 
$$h = \frac{1}{r \cos \varphi}, \quad h_1 = \frac{1}{r}, \quad h_2 = 1;$$

ces valeurs, et leurs dérivées, transforment ainsi le gronpc (24)

(8), 
$$\begin{cases} \frac{1}{r'} = 0, & \frac{1}{r''} = 0, \\ \frac{1}{r''} = 0, & \frac{1}{r'} = \frac{\tan \frac{\pi}{r}}{r}, \\ \frac{1}{r'} = -\frac{1}{r}, & \frac{1}{r} = -\frac{1}{r}. \end{cases}$$

Comme cela était d'ailleurs évident, des sis courbures trois sont nulles, savoir : les deux courbures du plan méridien, et la courbure du cônc de latitude qui correspond à sa ligne de courbure rectiligne. Des trôs courbures qui restent, celles de la sphère sont égales entre elles, et à celle d'un grand cercle (ce que l'on savait); mais elles sont négatives (ce que l'on ne savait pas bien), parce que leur centre commun est placé sur la partie négative de la normale à la sphère, c'est-à-dire du côté où le paramètre n'diminue. Enfin, la 'courbure du cône de latitude, correspondante à sa ligne de courbure circulaire, et dont la va leur absolué était facilement assignable, est positive, parce que son centre, situé sur l'axe polaire, est placé sur-la par tie positive de la normale au cône; c'est-à-dire sur la partier

de cette normale, dirigée du côté où le paramètre φ va en augmentant.

Les trois courbures paramétriques sont nulles dans le système sphérique; car il résulte des valeurs (2), que ħ ne varie pas avec ρ ou ψ, ni ħ, avec ρ, ou σ, ni ħ, avec ρ, ou r. (Les courburés paramétriques étant pareillement nulles dans les deux autres systèmes classiques de coordoniées, on comprend que ces courbures aient pu rester inconnues; on verra, par les leçons qui vont suivre, que leur considération est utile dans la théorie générale des coordonmées curvilignes.) Appliquant ici le second corollaire du ξ XXXI, on a immédiatement

(29) 
$$\Delta_1 \psi = 0$$
,  $\Delta_2 \varphi = -\frac{\tan \varphi}{r^2}$ ,  $\Delta_2 r = \frac{2}{r}$ 

#### § XXXIII.

# SES COORDONNÉES THERMOMÉTRIQUES.

Le rapprochement des valeurs (27) et (29) conduit aux rapports

(30) 
$$\begin{cases} \frac{\Delta, \varphi}{(\Delta, \varphi)^2} = -\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}, \\ \frac{\Delta, r}{(\Delta, \varphi)^2} = \frac{2}{r}; \end{cases}$$

d'où l'on conclut, d'après les règles du § XXI, d'abord, que le système sphérique est formé par trois familles de surfaces isothermes; ensuite, que les paramètres thermométriques de ces familles sont

(31) 
$$\rho = \psi, \quad \rho_1 = \int \frac{d\varphi}{\cos \varphi}, \quad \rho_2 = \frac{l}{r};$$

l'étant une longueur constante quelconque.

Lorsqu'en adopte ces coordonnées  $\rho$ , et  $\rho_2$  (31), au lieu de  $\varphi$  et  $\sigma$  (26), leurs parametres différentiels du premier

ordre, que nous désignerous par  $K_1$ ,  $h_2$ , ne sont plus les  $h_1$ ,  $h_2$  (27). D'ailleurs, en différentiant les deux dernières (31), on a

$$\frac{d\rho_i}{du} = \frac{1}{\cos\varphi} \frac{d\varphi}{du},$$

$$\frac{d\rho_i}{du} = -l \frac{u}{dt},$$

puis élevant au carré, faisant la sommation S, extrayant la racine carrée, et cela sur chacune des deux dérivées précédentes, on obtient

(32) 
$$\begin{cases} K_{1} = \frac{h_{2}}{\cos \varphi} = \frac{1}{r \cos \varphi}, \\ h_{2}^{"} = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Avec ces valeurs (32), et celle (27) de h qui est conservée, la formule (36), § XXII, donne pour l'expression simplifiée des  $\Delta_1$ , dans lo système sphérique, celle-ci

(33) 
$$\Delta_{2}F = \frac{1}{r^{2}\cos^{2}\varphi} \left( \frac{d^{2}F}{d\rho^{2}} + \frac{d^{2}F}{d\rho^{2}} \right) + \frac{l^{2}}{r^{2}} \frac{d^{2}F}{d\rho^{2}};$$

où l'on doit considérer cos  $\varphi$  comme une fonction de la coordonnée  $\rho_1,\ r$  comme une fonction de la coordonnée  $\rho_2$ .

Ce dernier paramètre  $\rho$ , représente le potentiel dans la famille des surfaces de niveau, sphériques et concentriques. Par l'élimination de r, faite à l'aide de la dernière (31), les valeurs (32) deviennent

(32 bis) 
$$h'_1 = h = \frac{\rho_2}{l \cos \varphi}, \quad h'_2 = \frac{\rho_2^2}{l};$$

et leur substitution dans les formules (24) donne

(34) 
$$\frac{h'_1}{h}\frac{dh}{d\rho_2} = \frac{h'_2}{h'_1}\frac{dh'_1}{d\rho_2} = \frac{\rho_2}{l} = \frac{1}{r},$$

pour la valeur commune des deux courbures de la surface ρ1.

En résumé, lorsque le système sphérique est rapporté à ses coordonnées thermométriques : 1º les paramètres différentiels du premier ordre des deux familles de surfaces, conjuguées à la sphère, ont la même valeur, comme dans les systèmes cylindriques isothermes (§ XXVII); 2º de la troisième famille, lesquelles sont positives, puisque le potentiel p, augmente vers le centre d'attraction; 3º enfin, l'expression (33), de l'augment d'une fonction-de-point, est évidemment la plus simple et la plus symétrique, Ces diverses propriétés sont méconnaissables avec les coordonnées géométriques (46).

# QUATRIÈME LEÇON.

### COURBURES DES INTERSECTIONS.

Plans osculateurs et courbures des arcs d'intersection des surfaces orthogonales. — Courbures résultantes. — Relations entre les courbures des surfaces et celles des arcs. — Application au système sphérique.

### § XXXIV.

#### REPRESENTATION D'UNE COURBURE.

Pour démèler et énoncer les relations qui existent entretoutes les courburés appartenant, soit aux surfaces  $\rho_i$  soit à d'autres éourbes passant par un même point M, il est souvent nécessaire de représenter chaque courbure (  $\frac{1}{R}$  ) par une ligne, qui lui soit égale ou proportionnelle, dirigée de M vers le centre de cette courbure, ou sur son ravon même.

Cette représentation est analogue à celle des forces en mécanique. D'ailleurs, on peut regarder une courburc comme étant, soit l'accelération normale correspondant au mouvement libre d'un point, dont la trajectoire passe en M, si sa vitesse est de 1 mètre par seconde; soit la composante normale de la force qui agit sur le point matériel, si la masse, ainsi que la vitesse, sont égales à l'unité.

Traitant, dans le langage, cette analogie comme une identité, nous parlerous des composantes ou des projections d'une courbure, de la résultante de plusieurs courbures. Ouand ou considère la simplicité que ces dénominations introduisent dans les énoncés des lois, on s'étonne qu'elles soient fictives et non réelles.

#### & XXXV.

# EXPRESSIONS NOUVELLES DES SIX COURBURES.

Les six courbures des surfaces orthogonales, que le groupe (14), § XXX, donne au moyen des paramètres différentiels h, peuvent aussi s'exprimer à l'aide des fonctions de l'entre de la formule (14), § X, par la suppression de l'indice, donne

(1) 
$$\frac{d\frac{d\rho}{du}}{d\rho} = \frac{1}{h} \left( \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{du} + \frac{dh}{d\rho_1} \frac{d\rho_1}{du} + \frac{dh}{d\rho_2} \frac{d\rho_2}{du} \right);$$

multipliant successivement cette équation par  $\frac{1}{h_1}\frac{de_1}{da^2}$ ,  $\frac{1}{h_2}\frac{de_2}{h_1}$ , et faisant à chaque fois la sommation S, on a, d'après les relations (2) et (4) du S VI,

$$\begin{cases} \frac{1}{h_{i}} S \frac{d_{i}}{d_{i}} \frac{d_{i}}{d_{i}} = \frac{h_{i}}{h} \frac{dh}{d_{i}} = \frac{1}{r_{i}}, \\ \frac{1}{h_{i}} S \frac{d_{i}}{d_{i}} \frac{d_{i}}{d_{i}} = \frac{h_{i}}{h} \frac{dh}{d_{i}} = \frac{1}{r_{i}}, \end{cases}$$

En opérant de la même manière sur la formule (14),  $\S X$ , prise avec i=1, et ensuite avec i=2, on complète le tableau suivant :

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{r_{i}} = \frac{1}{h_{i}} S \frac{d\rho_{i}}{du} \frac{d\frac{d\rho_{i}}{du}}{du^{2}}, & \frac{1}{r_{i}} = \frac{1}{h_{i}} S \frac{d\rho_{i}}{du} \frac{d\frac{d\rho_{i}}{du}}{du^{2}}, \\ \frac{1}{r_{i}} = \frac{1}{h_{i}} S \frac{d\rho_{i}}{du} \frac{d\frac{d\rho_{i}}{du}}{du^{2}}, & \frac{1}{r_{i}} = \frac{1}{h} S \frac{d\rho_{i}}{du} \frac{d\frac{d\rho_{i}}{du}}{du^{2}}, \\ \frac{1}{r_{i}} = \frac{1}{h} S \frac{d\rho_{i}}{du} \frac{d\frac{d\rho_{i}}{du}}{du^{2}}, & \frac{1}{r_{i}} = \frac{1}{h_{i}} S \frac{d\rho_{i}}{du} \frac{d\frac{d\rho_{i}}{du}}{du^{2}}, \end{aligned}$$

où les six courbures géométriques des surfaces orthogonales sont rangées, de telle sorte que les courbures conjuguées en arc se trouvent sur la même ligne.

On retrouve encore ici les courbures parametriques, quand on somme l'équation (1) multipliée par  $\frac{1}{h}\frac{d\rho}{dw}$ , ou généralement, quand on somme la formule (14), § X, multipliée par  $\frac{1}{h}\frac{d\rho}{dw}$ , ce qui donne

(3) 
$$\begin{cases} \frac{1}{k} S \frac{dp}{du} \frac{\frac{d^2p}{du}}{dp} = \frac{dh}{dp} = \frac{1}{r}, \\ \frac{1}{h_1} S \frac{dp_1}{du} \frac{\frac{d}{du}}{dp_1} = \frac{dh_1}{dp_1} = \frac{1}{r}, \\ \frac{1}{h_1} S \frac{dp_1}{du} \frac{\frac{d}{du}}{dp_1} = \frac{dh_2}{dp_2} = \frac{1}{r}, \end{cases}$$

valeurs que l'on obtient d'ailleurs directement, en differentiant la formule (2), § VI, par rapport à e.

# · · · § XXXVI.

# COURBURES RÉSULTANTES.

Les deux groupes (2) et (3) conduisent à nne consé-

quence remarquable, ou à une sorte de représentation des dérivées

$$\frac{\mathrm{d}\frac{d\rho_{i}}{du}}{d\rho_{i}}$$

Considérons, par exemple, les premières équations de ces groupes; les  $\frac{1}{h}\frac{dp_i}{da}$  dant des cosinus, les dérivées (4) seront de l'espèce de grandeur des  $\frac{1}{h}$ ; on peut donc les considérer comme étant les projections, sur les axes des u, d'une ligne prise égale ou proportionnelle à une certaine courbure  $\frac{1}{h}$ 

La grandeur et la direction de cette ligne sont faciles à déterminer : en effet, le premièr membre de l'équation (1) étant, par hypothèse, la projection de  $\frac{1}{q}$  sur l'axe des u, on peut lui substituer  $\frac{\cos U}{q}$  puis, élevant au carré, faisant la sommation S, et extrayant la racine, on a

(5) 
$$\frac{1}{q} = \frac{1}{h} \sqrt{h^2 \left(\frac{dh}{d\rho}\right)^2 + h_1^2 \left(\frac{dh}{d\rho}\right)^2 + h_1^2 \left(\frac{dh}{d\rho_2}\right)^2} = \frac{\lambda_1 h}{h},$$

d'après les relations (2), (4), § VI, et la valeur générale (24), § XIV, des paramètres différentiels du premier ordre. La grandeur <sup>1</sup>/<sub>7</sub> de la ligne supposée étant ainsi connue, on aura

(6) 
$$\cos U = \frac{\hbar}{\Delta_1 \hbar} \frac{d \frac{d \rho}{d u}}{d \rho}, \dots, 3$$

pour les cosinus des angles que sa direction fait avec les u.

Cela posé, les équations formant, la première ligne du groupe (a) expriment que les courbures  $\frac{1}{r_0}$  et  $\frac{1}{r_0}$  sont respectivement égales aux projections de la ligne ou courbure  $\frac{1}{r_0}$  sur les normales aux surfaces  $\rho_1$  et  $\rho_2$ . Et, en projectant la

même courbure qui la normale à la surface p, on aura, d'après la première du groupe (3), la courbure paramé-

rique de cette surface.

On arriverait à des résultats analogues, en considérant

On arriverat a ces resultas analogues, en consuceran successivement les secondes et les troisèmes ligues, des groupes (2) et (3). Ainsi, les six courbures géométriques, et les trois courbures paramétriques des surfaces orthogo-nales, se présentent commeteant les projections, sur les normales à ces surfaces, de trois courbures

$$(7)$$
  $\frac{\Delta_i h_i}{h_i}, \dots, 3$ 

que nous appellerons courbures résultantes, et qui sont portées sur trois lignes, faisant avec les u des angles dont les cosinus sont

(8) 
$$\frac{h_i}{\Delta_i h_i} \frac{\mathrm{d} \frac{d \rho_i}{d u}}{\mathrm{d} \rho_i} = 9.$$

chaque courbure, projetée ou résultante, étant porlée sur la droite où se trouve son centre.

### § XXXVII

# PLAN OSCULATEUR DE L'ARC

Cherchons maintenant les plans osculateurs, et les conrbures propres des arcs s, normaux aux surfaces orthogonales. Le plan osculateur de l'arc s, sur lequel la coordonnée curviligne ρ varie seule, ayant une équation de la forme

les trois constantes Λ<sub>n</sub> doivent vérifier, 1° l'équation qu'on obtient, en faisant varier les u' par rapport à ρ dans l'équation (9), sans changer les U, et qui, en observant que

$$\frac{du}{d\rho} = \frac{1}{h^2} \frac{d\rho}{du},$$

d'après la formule (8), § VII, s'écrit ainsi

(10) 
$$S_{A_u} \frac{d\rho}{du} = \rho;$$

2º l'équation qu'on obtient, en différentiant (10), toujours par rapport à p, et qui est

(11) 
$$\mathbf{S} \mathbf{A}_{u} \frac{\mathrm{d} \frac{d \rho}{d u}}{d \rho} = \mathbf{o}.$$

Car, ces deux équations expriment que le plan (9), qui passe en M, passe aussi par un second point et par un troisième se suivant inmédiatement sur l'arc s.

Ces constantes seront, donc proportionnelles aux valeurs

$$A_{\alpha} = \frac{1}{r_2} \frac{1}{h_1} \frac{d\rho_1}{du} - \frac{1}{r_1} \frac{1}{h_2} \frac{d\rho_2}{du}, \dots, 3,$$

qui annuleut le premier, membre de la formule (10), d'après les relations (4), \$VI, et le premier membre de (11), d'après les valeurs du groupe (2). Le plan osculateur de l'arc s a donc pour équation

(12) 
$$S\left(\frac{1}{r_2}\frac{1}{h_1}\frac{d\rho_1}{du} - \frac{1}{r_1}\frac{1}{h_2}\frac{d\rho_2}{du}\right)(\mathbf{U} - u) = 0.$$

Le plan normal au mênic aix n'est autre que le plan tan-

gent à la surface p, et son équation est

(13) 
$$S^{\frac{d\rho}{du}}(U-u)=0.$$

Les deux équations (12) et (13) représentent la normale principale.

# § XXXVIII.

#### COURBURE PROPRE DU MÊME ARC.

Maintenant, si les U appartiennent au centre de la courbure propre de l'arc s, on doit pouvoir différentier l'équation (13) par rapport à p, sans changer ces U, ce qui donne

(14) 
$$S^{\frac{d\rho}{du}}(U-u) = S^{\frac{d\rho}{du}}\frac{d\tilde{u}}{d\rho} = 1,$$

d'après les formules (8), § VII, et (2), § VI. Les projections (U-u) du rayon de courbure de l'arc s, rayon que nous désignerons par p, seront donc données par les trois équations précédentes.

On satisfait aux équations (12) et (13), en prenant, avec le même coefficient k, les trois valeurs

(15) 
$$U - u = k \left( \frac{1}{r_1} \frac{1}{h_1} \frac{d\rho_1}{du} + \frac{1}{r_2} \frac{1}{h_2} \frac{d\rho_2}{du} \right), \dots, 3,$$

qu'i anulent le premier membre de (13), d'après les relations (4), § VI, et le premier membre de (12), d'après les formules (2), (4), § VI, et les premières du groupe (2), En substituant ces valeurs (15) dans l'équation (14), on a, encore d'après les premières (2),

(16) 
$$k\left(\frac{1}{r_{\perp 0}^2} + \frac{1}{r_{\perp 2}^2}\right) = 1,$$

équation qui détermine le coefficient b. Enfin, ces mêmes

valeurs (5) donnent

(17) 
$$p^2 = S(U-u)^2 = k^2 \left(\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2}\right) = k$$
,

d'après les relations (2), (4), § VI, et l'équation (16).

Ainsi, le coefficient k est égal à p\*, et l'équation (16) peut s'écrire ainsi

(18) 
$$\frac{1}{p^2} = \frac{1}{r^2} + \frac{1}{r^2};$$

c'est-à-dire que le carré de la courbure propre de l'arc s est égal à la somme des carrés des deux courbures des surfaces orthogonales, qui sont conjuguées en cet arc s. Puisque k est égal à p', les valeurs (15) donnent

(19) 
$$\frac{U-u}{p} = \frac{p}{r_1} \frac{1}{h_r} \frac{d\rho_r}{du} + \frac{p}{r_2} \frac{1}{h_2} \frac{d\rho_2}{du}, \dots, 3,$$

pour les cosinus des angles que p fait avec les u; d'où l'on déduit aisément

$$\begin{cases}
S \frac{\mathbf{U} - u}{p} \frac{1}{h_1} \frac{d\rho_1}{du} = \frac{p}{r_1}, \\
S \frac{\mathbf{U} - u}{p} \frac{1}{h_2} \frac{d\rho_2}{du} = \frac{p}{r_2},
\end{cases}$$

pour les cosinus des anglès que p fait avec les normales aux surfaces  $\rho_1$  et  $\rho_2$ , ou avec les rayons  $r_1$  et  $r_2$ .

Soient tracés, sur le plan tangent à la surface p en M, les centres C, et C, des courbures

$$\frac{1}{n}$$
 et  $\frac{1}{n}$ ,

lesquels points se trouvent respectivement sur les tangentes orthogonades aux arcs  $s_i$  et  $s_i$ ,  $s_i$  des distances  $\overline{MC_i}$  et  $\overline{MC_i}$  et  $\overline{MC_i}$  et  $\overline{MC_i}$ ,  $c_i$  arcs  $s_i$  et  $s_i$ , or  $s_i$  assure facilement, que la perpendiculaire  $\overline{MP_i}$ , abaissée, de M sur l'hypoténuse  $\overline{C_i}$ , représente,

R LES COORDONNÉES CURVILIGNES, ETC. en grandeur et en direction, le rayon de courbure p. En



effet, soit MP = P, la figure donne

$$P^{2} = \overline{PC}_{1} \cdot \overline{PC}_{2},$$

$$P^{4} = (r_{1}^{2} - P^{2}) \cdot (r_{2}^{2} - P^{2});$$

développant et réduisant cette dernière relation, on a

$$o = r_1^2 r_2^2 - P^2 (r_1^2 + r_2^2),$$

équation que l'on peut écrire sous la forme

$$\frac{1}{p^2} = \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2}$$

Donc P est égal à p (18), et il a la même direction (20). puisque

$$\cos PMC_1 = \frac{P}{r_1},$$

$$\cos PMC_2 = \frac{P}{r_2}$$

On peut donc dire que la courbure propre de l'arc s est la résultante des deux courbures 1 . 1, conjuguées en cet arc; ou, inversement, que les deux courbures du système orthogonal, conjuguées en l'arc s, sont les composantes de la courbure propre de cet arc. On pouvait établir ces divers théorèmes par des considérations purement géométriques; mais les formules de leur démonstration analytique étaient nécessaires, car elles vont conduire à d'antres conséquences importantes.

#### § XXXIX.

#### CENTRES DES COURBURES RÉSULTANTES.

La ligne ou courbure résultante  $\frac{1}{q}$ ,  $\S$  XXXVI, est située dans le plan osculateur de l'arc s: car l'équation (12) de ce plan est vérifiée par les valeurs

$$U-u=q^2\frac{\mathrm{d}\frac{d\rho}{du}}{d\rho},\cdots,\quad 3,$$

appartenant au point de cette ligne, situé à la distance q du point M qui est lui-même et sur la ligne et sur le plan.

On a, d'après la valeur (5), les gronpes (i bis) et (3), et l'équation (18)

(21) 
$$\frac{1}{q^2} = \frac{1}{r^2} + \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} = \frac{1}{r^2} + \frac{1}{p^2}$$

D'où il suit que, si l'où porte sur la tangente à l'arc s, ou sur la normale à la surface p, une longueur MC égale à .

$$r = \frac{1}{\left(\frac{dh}{d\rho}\right)},$$

on démontrera, comme plus haut, que la perpendiculaire MQ, abaissée de M sur l'hypoténuse PC, est égale au rayou q.

ya aussi passer par le point C, dont les coordonnées

$$U-u=\frac{1}{h}\frac{d\rho}{dx}\frac{1}{\left(\frac{dh}{d\rho}\right)},\cdots, 3,$$

vérificat son équation, d'après la première (3); il coupe donc, perpendiculairement, le plan osculateur suivant la ligne  $\overline{PC}$ ; et sa normale, on la direction de  $\frac{1}{7}$ , n'est autre que  $\overline{MO}$ .

Aînsi, le point Q, déterminé par la construction précédenté, est le centre de la courbure résultante  $\frac{1}{q}$ . Il faut remarquer que ce centre, toujours situé dans le plan osculatur de l'arc  $\delta$ , change de position, lorsqu'on remplace le paramètre  $\rho$  par  $\epsilon = f(\rho)$ , puisque la ligne  $\overline{\text{MC}}$  n'a plus la même grandeun; ou, autrement, puisque la courbure  $\frac{1}{q}$  est la résultante, de la courbure paramétrique, qui est changeante, et de la courbure propre de l'arc s, qui reste invariable.

# § XL.

### RELATIONS DES COURBURES DES ARCS s.

Considérons à la fois les trois courbures des arcs s; ; soient p, leurs rayons, on aura, par l'équation (18) et ses homologues

(22) 
$$\begin{cases} 1 = \frac{p^1}{r_1^2} + \frac{p^2}{r_2^2} \\ 1 = \frac{p^2}{r_2^2} + \frac{p^2}{r_2^{22}} \\ 1 = \frac{p^2}{2r_1^2} + \frac{p^2}{r_2^{22}} \end{cases}$$

Désignons par m le cosinus de  $(p_1, p_1)$ , angle compris entre  $p_1$  et  $p_1$ , par  $m_1$  celui de  $(p_1, p_1)$ , par  $m_1$  celui de  $(p_1, p_1)$ , et par  $(n, n_1, n_2)$  les sinus des mêmes angles. L'angle-plan  $(p_1, p_2)$  est opposé à un angle diédre droit, dans l'angle trièdre dont la troisième arète est la normale à la surface  $p_1$  lieu des rayons r' et r''; on a done, par une formule connue.

$$\cos(p_1, p_2) = \cos(p_1, r')\cos(p_2, r'')$$

ou la première des valeurs homologues

$$\begin{cases}
 m = \frac{p_1 p_1}{r' r'}, \\
 m_1 = \frac{p_2 p_1}{r_1 r_1}, \\
 m_2 = \frac{p_2 p_1}{p_1 r_2},
\end{cases}$$

Dans le carré m<sup>2</sup>, qui est le produit de deux fractions, on peut substituer, à l'une ou à l'autre de ces fractions, sa valeur prise au groupe (22); on a ainsi

$$n^{2} = 1 - m^{2} = \begin{cases} = 1 - \frac{P_{1}^{2}}{r^{2}} \left( 1 - \frac{P_{2}^{2}}{r_{1}^{2}} \right), \\ = 1 - \frac{P_{2}^{2}}{r^{2}} \left( 1 - \frac{P_{1}^{2}}{r_{2}^{2}} \right), \end{cases}$$

et, par des réductions empruntées au même groupe (22), on arrive aux doubles valeurs

$$\begin{pmatrix} a^{2} = \frac{P_{1}^{2} P_{1}^{2}}{P_{1}^{2} P_{1}^{2}} + \frac{P_{1}^{2}}{P_{1}^{2}} = \frac{P_{1}^{2} P_{1}^{2}}{P_{1}^{2} P_{1}^{2}} + \frac{P_{1}^{2}}{P_{1}^{2}}, & \bullet \\ a^{2}_{1} = \frac{P_{1}^{2} P_{1}^{2}}{P_{1}^{2} P_{1}^{2}} + \frac{P_{2}^{2}}{P_{1}^{2}} = \frac{P_{1}^{2} P_{1}^{2}}{P_{1}^{2} P_{1}^{2}} + \frac{P_{1}^{2}}{P_{1}^{2}}, & \cdot \\ a^{2}_{1} = \frac{P_{1}^{2} P_{1}^{2}}{P_{1}^{2} P_{1}^{2}} + \frac{P_{1}^{2}}{P_{1}^{2}} + \frac{P_{1}^{2}}{P_{1}^{2} P_{1}^{2}} + \frac{P_{1}^{2}}{P_{1}^{2}}, & \cdot \end{pmatrix}, \quad (24)$$

qui, multipliées par divers facteurs, et rapprochées des

carrés des m<sub>i</sub> (23), conduisent aisément aux égalités multiples

(25) 
$$\begin{cases} \frac{p^2}{r_s^2} a^2 - m_s^2 = \frac{p_s^2}{p_s^2} n_s^2 - m^2 = \frac{p_s^2}{p_s^2} n_s^2 - m_s^2 = \frac{q^2}{p_s^2}, \\ \frac{p^2}{r_s^2} n^2 + m_s^2 = \frac{p^2}{p_s^2} n_s^2 - m_s^2 = \frac{p^2}{p_s^2} n_s^2 - m^2 = \frac{q^2}{p_s^2}, \end{cases}$$

on les valeurs communes P' et P", sont les deux fractions

(26) 
$$\begin{cases} \mathcal{R}' = \frac{p^2 p_1^2 p_2^2}{p^2 p_1^2 p_2^2}, \\ \mathcal{R}'' = \frac{p^2 p_1^2 p_2^2}{p^2 p_1^2 p_2^2}, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{XLI}. \end{cases}$$

COURBURES DES SURFACES PAR CELLES DES ARCS.

Le produit de ces fractions (26) donne évidemment celui des carrés  $m_i^2$  (23); d'où

(27) 
$$\P' \P'' = m^1 m_1^2 m_2^2$$
.

La somme des premiers membres des égalités multiples (25) est  $(n^2 - m_1^2 - m_2^2)$ , d'après la première (22), et, puisque  $n^2 = 1 - m^2$ , il vient

$$(28) q'' + q'' = 1 - m^2 - m_1^2 - m_2^2.$$

Les deux relations précédentes donneront, en fonction des cosinus  $m_i$ , les deux produits distincts  $\mathfrak C$  et  $\mathfrak C'$ , par les racines d'une équation du second degré, dont la composition est facile. £nfin, le groupe (25) donne à l'aide de ces racines,

(29) 
$$\begin{pmatrix} \frac{p_1^1}{r^2} = \frac{\mathfrak{C}^0 + m^1}{r^2}, & \frac{p_1^1}{r^2} = \frac{\mathfrak{C}^0 + m^2}{n^2}; \\ \frac{p_2^1}{r_1^2} = \frac{\mathfrak{C}^0 + m^1}{n^2}, & \frac{p^1}{r^2} = \frac{\mathfrak{C}^0 + m^2}{n^2}; \\ \frac{p_1^2}{r_1^2} = \frac{\mathfrak{C}^0 + m^1}{n^2}, & \frac{p_1^1}{r^2} = \frac{\mathfrak{C}^0 + m^2}{n^2}; \\ \frac{p_1^2}{r^2} = \frac{\mathfrak{C}^0 + m^2}{n^2}, & \frac{p_1^1}{r^2} = \frac{\mathfrak{C}^0 + m^2}{n^2}; \\ \end{pmatrix}$$

Si done, on connait les rayons de courbure p., des trois arcs s<sub>tt</sub> qui passent en un même point M du système orthogonal, et les angles aux cosinus et sinus m, et n<sub>tt</sub> que font entre elles leurs normales principales, les équations (29) déterminéront les six courbures des surfaces conjuguées, au même point M.

Lorsque deux des trois normales principales feront entre elles un angle droit, le cosinus mi correspondant étant nul, <sup>®</sup> ou <sup>®</sup> s'annulera, d'après la relation (27); par suite, une des six courbures des surfaces conjuguees sera nécessairement nulle, d'après les valeurs (26) ou (29).

Pour que les produits & et & (26) soient égaux, îl faut que les m, vérifient l'équation

(30) 
$$(1 - m^2 - m_1^2 - m_2^2)^2 = 4m^2 m_1^2 m_2^2$$

d'après les relations (27) et (28).

# § XLII.

# APPLICATION AU SYSTÈME SPHÉRIQUE.

Les formules établies dans cette leçon, et les théorèmes, qui on en déduit, conduiront à des conséquènces importantes, quand nous pourrons les appliquer à des systèmes orthogonaux complets, ou sans courbures nulles. Le systèmes phérique, qui est loin d'être dans ce eas; peut cependant four in quelques vérifications, surtout lorsqu'il est exprimé par ses goordonnées thermométriques, qui sont (§ XXXIII)

$$\rho = \psi, \quad \rho_i = \int_{\frac{1}{\cos \varphi}}^{\frac{1}{2}} \rho_i = \frac{l}{r}.$$

r étant la fonction  $\frac{1}{\rho_1}$ ,  $\varphi$  et cos  $\varphi$  étant des fonctions de  $\rho_1$ . Avec ces coordonnées, les  $h_i$  ont les valeurs

$$h = \frac{\rho_2}{l\cos\varphi}$$
,  $h_1 = \frac{\rho_2}{l\cos\varphi}$ ,  $h_2 = \frac{\rho_2^2}{l}$ 

Si l'on évalue les six courbures des surfaces conjuguées (24), § XXX, à l'aide de ces valeurs des  $h_i$ , en observant que  $\frac{d\eta}{d_i} = \cos \varphi$ , et exprimant les résultats obtenus en r et q, on reproduit le tableau (28), § XXXII, mais avec cette différence, déjà sigualée, que les deux dernières courbures s'y présentent positives, parce que le paramètre  $\rho_i$  augmente quand on marche ves leur centre.

Les courbures paramétriques ne sont plus nulles. Elles doivent être égales aux courbures sphériques des surfaces conjuguées, d'après le premier corollaire du § XXXI; on trouve, en effet,

$$\frac{dh}{d\rho} = 0, \quad \frac{dh_1}{d\rho_1} = \frac{\tan y}{r}, \quad \frac{dh_2}{d\rho_2} = \frac{2}{r}.$$

Les formules (22),  $\S$  XL, donnent pour les courbures propres des arcs  $s_i$ ,

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{r\cos\varphi}, \quad \text{d'où} \quad p = r\cos\varphi,$$

$$\frac{1}{p_i} = \frac{1}{r}, \quad \text{d'où} \quad p_i = r,$$

$$\frac{1}{p_i} = 0, \quad \text{d'où} \quad p_i = \infty,$$

cc qui devait être.

Les courbures résultantes  $\frac{1}{g_i}$  sont, en employant une notation introduite dans le nouvel enseignement de la mécanique,

$$\begin{aligned} &\frac{1}{q} = \operatorname{res.} \left( \frac{dh}{d\rho}, \frac{1}{\rho} \right) = \frac{1}{c \cos \varphi}, \\ &\frac{1}{q_1} = \operatorname{res.} \left( \frac{dh_1}{d\rho_1}, \frac{1}{p_1} \right) = \frac{1}{r \cos \varphi}, \\ &\frac{1}{q_1} = \operatorname{res.} \left( \frac{dh_1}{d\rho_1}, \frac{1}{p_1} \right) = \frac{2}{r}. \end{aligned}$$

Le centre de courbure Q, est au milieu du rayon r, sur la partie actuellement positive de la normale à la sphère. Le centre Q est celui du petit cercle parallèle à l'équateur. Et le centre Q, se confond avec Q, puisqu'en appliquant la construction du § XXXII, le point P est le centre même du système sphérique, le point C celui de la courbure du cône de latitude, et que, conséquemment, l'hypoténuse PC se confond avec l'ave polaire.

Ainsi, les deux courbures résultantes  $\frac{1}{q}$  et  $\frac{1}{q}$ , sont égales et ont le même centre. Mais, malgré cette superposition, chacune d'elles conserve sa propriété caractéristique. La courbure résultante  $\frac{1}{r} = \frac{1}{r\cos\varphi}$ , relative à la surface  $\rho$ , donne i ° par sa projection sur la normale à  $\rho_1$  la courbure paramétrique ou sphérique du plan méridien, qui est nulle;  $2^n$  par sa projection sur la normale à  $\rho_1$  la courbure de done de latitude;  $3^n$  par sa projection sur la normale à  $\rho_1$  la courbure de den de latitude;  $2^n$  par sa projection sur la normale à  $\rho_1$ , une première courbure de la sphère. La courbure vésultante  $\frac{1}{q} = \frac{1}{r\cos\varphi}$ , relative à la surface  $\rho_1$ , donne:  $1^n$  par sa projection sur la normale à  $\rho_1$ , la 'courbure paramétrique ou sphérique du cône de latitude;  $2^n$  par sa projection sur la seconde courbure de la sphère;  $3^n$  par sa projection sur la perpendiculaire au méridien, une de ses courbures nulles.

# CINQUIÈME LECON.

# ÉQUATIONS AUX DIFFÉRENCES PARTIELLES.

Equations qui regissent les fonctions H. .- Variations des courbure Application aux systèmes orthogonaux cylindriques et coniques .- Equations qui régissent les fonctions u ou (x, y, z).

### & XLIII.

EQUATIONS EN II, OU  $\frac{1}{h}$ . — PREMIER GROUPE.

Lorsqu'on doit employer le système des coordonnées curvilignes pir les paramètres différentiels du premier ordre h, sont trois fonctions de ces coordonnées qu'il faut connaître, soit pour calculer les courbures des surfaces conjuguées, soit pour exprimer les deux paramètres différentiels des fonctions-de-point, qui se présentent dans la question que l'on traite. Or ces fonctions he vérifient six équations aux différences partielles qu'il importe d'établir. Car, ces équations sont indispensables pour effectuer certaines transformations, et c'est par leur intégration qu'il faut procéder, pour obtenir le système de coordonnées qui doit remplir un but déterminé. On parvient aux équations dont il s'agit en exprimant les conditions d'intégrabilité des trois cosinus  $\left(\frac{1}{h}, \frac{d\rho_i}{dd}\right)$ , des angles que la direction fixe de l'axe des u fajt avec les normales aux trois surfaces; ces cosinus étant considérés comme des fonctions de (p, p1, p2).

Les formules (14) et (12), § X, donnent pour les trois

dérivées premières de la fonction  $\left(\frac{d\rho}{du}\right)$ , les valeurs

$$\begin{cases} \frac{d}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} = \frac{1}{h} \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{d\mu} + \frac{1}{h} \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{d\mu} + \frac{1}{h} \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{d\mu} \\ \frac{d\rho}{d\rho} = \frac{1}{h} \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} - \frac{h^2}{h^2} \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{d\mu} \\ \frac{d\rho}{d\rho} = \frac{1}{h} \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{d\mu} - \frac{h^2}{h^2} \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{d\mu} \\ \frac{d\rho}{d\rho} = \frac{1}{h} \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{d\mu} - \frac{h^2}{h^2} \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{d\mu} \end{cases}$$

On met facilement ces équations sous la forme suivante :

et si, pour simplifier, on pose généralement

(3) 
$$\begin{cases} \frac{1}{h_i} = \mathbf{H}_i, \\ \frac{1}{h_i} \frac{d\rho_i}{du} = \mathbf{U}_i, \end{cases}$$

ces équations (2) deviennent

$$\begin{pmatrix} \frac{d\vec{U}}{d\rho} = -\vec{U} \frac{1}{H_1} \frac{dH}{d\rho} - \vec{U} \frac{1}{H_1} \frac{dH}{d\rho} \\ \frac{d\vec{U}}{d\rho} = \vec{U} \frac{1}{H_2} \frac{dH}{d\rho} \\ \frac{d\vec{U}}{d\rho} = \vec{U} \frac{1}{H_1} \frac{dH}{d\rho} \\ \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} d\vec{U} \\ d\rho \\ d\rho \\ d\rho \\ d\rho \end{pmatrix} = \vec{U} \frac{1}{H_1} \frac{dH}{d\rho}$$

En partant des dérivées des fonctions  $\frac{d\rho_1}{du}, \frac{d\rho_2}{du}$ , on obtient, de la même manière, celles des cosinus U<sub>1</sub>, U<sub>2</sub>; ce qui donne en tout neuf équations; trois d'entre elles ont trois termes, et la première (á) fait partie de ce groupe; les six autres n'ont que deux termes, et sont comprises dans la formule générale.

(5) 
$$\frac{d\mathbf{U}_{i}}{d\rho_{j}} = \mathbf{U}_{j} \frac{1}{\mathbf{H}_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{j}}{d\rho_{i}},$$

où les indices i et j sont essentiellement différents.

Cela posé, différentiant la seconde des valeurs (4) par rapport à  $\rho_1$ , et la troisième par rapport à  $\rho_1$ , on aura deux valeurs de

$$\frac{d^2 U}{d\rho_1 d\rho_2}$$

lesquelles doivent être égales, en vertu de l'intégrábilité de la fonction U. Ce qui donne d'abord

$$U_{i} \frac{\frac{1}{H} \frac{dH_{i}}{d\rho_{i}}}{\frac{1}{H} \frac{dH_{i}}{d\rho_{i}}} + \frac{1}{H} \frac{dH_{i}}{d\rho_{i}} \frac{dU_{i}}{d\rho_{i}}$$

$$= U_{i} \frac{\frac{1}{H} \frac{dH_{i}}{d\rho_{i}}}{\frac{1}{H} \frac{dH_{i}}{d\rho_{i}}} + \frac{1}{H} \frac{dH_{i}}{d\rho_{i}} \frac{dU_{i}}{d\rho_{i}}$$

et ensuite par la substitution des valeurs des dérivées  $\frac{dU_1}{d\varrho_1}$ .

$$\frac{dU_2}{d\rho_1}$$
, déduites de la formule (5),

(6) 
$$\begin{aligned} & \frac{\mathrm{d} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{H}} \frac{\mathrm{d} \mathrm{H}_1}{\mathrm{d} \varrho}}{\mathrm{d} \varrho} + \mathrm{U}_1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{H}_1} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} \varrho} \cdot \frac{\mathrm{t}}{\mathrm{H}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} \varrho} \cdot \frac{\mathrm{t}}{\mathrm{d} \varrho} \end{aligned}$$

$$= \mathrm{U}_1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{H}} \frac{\mathrm{d} \mathrm{H}_2}{\mathrm{d} \varrho} + \mathrm{U}_1 \frac{\mathrm{t}}{\mathrm{t}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{H}_2} \cdot \frac{\mathrm{t}}{\mathrm{t}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{H}_3} \cdot \frac{\mathrm{t}}{\mathrm{t}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{H}_2} \end{aligned}$$

Or, la direction fixe de la coordonnée rectiligne u est arbi-

traire. Par exemple, elle pourrait être, ou parallèle au plan tangent de la surface  $\rho_1$ , et alors  $U_1$  serait zère, où parallèle au plan tangent de la surface  $\rho_1$ , et qui annulerait  $U_1$ . En un mot,  $U_1$  et  $U_1$  n'ont aucune relation nécessaire. L'équation (5) doit donc être satisfaite, quel que soit le rapport de ces deux cosinis. Cest-à-dire que les coefficients de  $U_1$ , dans les deux membres, doivent être égaux, ainsi que ceux de  $U_1$ ; ces coefficients étant complétement indépendants de la direction de  $u_1$ 

On a donc séparément les deux premières équations du groupe

$$\begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{I}} \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho} \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho} \\ -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{H}}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho} \\ \end{pmatrix}, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{I}} \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho} \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho} \\ -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{H}}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho} \\ \end{pmatrix}$$

$$(7) \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{I}}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho} \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho} \\ -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{H}}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho} \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho} \\ -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{H}}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho} \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{H}}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho} \\ -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{H}}, \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\rho}, \frac{\mathrm{d}H}$$

les quatre autres se déduiraient, de la même manière, de l'égalité des deux valeurs

$$\label{eq:delta_problem} \operatorname{de} \ \frac{d^2\,\operatorname{U}_{\scriptscriptstyle \rm f}}{d\,\rho_2\,d\,\rho}, \quad \operatorname{de} \ \frac{d^2\,\operatorname{U}_{\scriptscriptstyle \rm 2}}{d\,\rho\,d\,\rho_1}.$$

On reconuait aisément que le développement des six équations (7) n'en donne que trois qui soient distinctes, et quevoici :

$$\begin{aligned} \frac{d^{2}\mathbf{H}}{d\rho_{1}d\rho_{2}} &= \frac{\mathbf{H}}{\mathbf{H}} \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{1}} \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}} + \frac{d\mathbf{H}}{\mathbf{H}} \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}} \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}}, \\ \frac{d^{2}\mathbf{H}}{d\rho_{2}} &= \frac{1}{\mathbf{H}} \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}} \frac{d\rho_{2}}{d\rho_{2}} + \frac{1}{\mathbf{H}} \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}} \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}}, \\ \frac{d^{2}\mathbf{H}}{d\rho_{2}} &= \frac{1}{\mathbf{H}} \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}} \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}} + \frac{1}{\mathbf{H}} \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}} \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}}. \end{aligned}$$

### & XLIV.

#### EQUATIONS DU SECOND GROUPE.

Mais, en différentiant la seconde (4) par rapport à  $\dot{\rho}$ , et la première par rapport à  $\rho_1$ , on aura deux valeurs de

$$\frac{d^2\mathbf{U}}{d\rho d\rho_1}$$

lesquelles doivent être encore égales ; ce qui conduit à trois nouvelles équations que doivent vérifier les, fonctions H,

ou  $\frac{1}{h_i}$ . L'égalité indiquée donne d'abord

$$U_{i} \frac{\frac{d}{H} \frac{dH_{i}}{d\rho}}{\frac{d\rho}{d\rho}} + \frac{1}{H} \frac{dH_{i}}{d\rho} \frac{dU_{i}}{d\rho}$$

$$\frac{d}{d\rho} \frac{1}{d\rho} \frac{dH}{d\rho} \frac{dU_{i}}{d\rho}$$

$$=-U_{1}\frac{d}{d}\frac{\frac{1}{H_{1}}\frac{dH}{d\rho_{1}}}{d\rho_{1}}-\frac{1}{H_{1}}\frac{dH}{d\rho_{1}}\frac{dU_{1}}{d\rho_{1}}-U_{2}\frac{d}{H_{2}}\frac{\frac{1}{d}H}{d\rho_{1}}-\frac{1}{H_{2}}\frac{dH}{d\rho_{2}}\frac{dU_{2}}{d\rho_{1}}$$

Substituant, dans cette équation, aux dérivées  $\frac{dU_t}{d\rho}$ ,  $\frac{dU_t}{d\rho_t}$ ,

leurs valeurs déduites de la formule (5), et à  $\frac{d\mathbf{U}_1}{d\mathbf{p}_1}$  la valeur

$$\frac{d\mathbf{U}_{1}}{d\rho_{1}} = -\mathbf{U}_{2}\frac{\mathbf{I}}{\mathbf{H}_{2}}\frac{d\mathbf{H}_{1}}{d\rho_{2}} - \mathbf{U}\frac{\mathbf{I}}{\mathbf{H}}\frac{d\mathbf{H}_{1}}{d\rho},$$

homologue de la première (4), elle devient

$$\begin{split} \mathbf{U}_{i} \left( \mathbf{u}_{i}^{\mathbf{I}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho} + \mathbf{d}_{i}^{\mathbf{I}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \right) + \mathbf{U}_{i}^{\mathbf{I}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \\ &= \frac{\mathbf{I}_{i}^{\mathbf{I}}}{\mathbf{H}_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} (\mathbf{U}_{i} \frac{\mathbf{H}_{i}}{\mathbf{H}_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} + \mathbf{U}_{i}^{\mathbf{I}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{\mathbf{H}_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} - \mathbf{U}_{i} \frac{\mathbf{H}_{i}^{\mathbf{I}}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} - \mathbf{U}_{i} \frac{\mathbf{H}_{i}^{\mathbf{I}}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} - \mathbf{U}_{i} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} - \mathbf{U}_{i} \frac{d\mathbf{H}_{i}}{d\rho_{i}} - \mathbf{U}_{i}$$

Icì, les termes en U, étant égaux de part et d'autre, se détruisent; au second membre, le coefficient total de U, est nul de lui-même, d'après une des équations du groupe (7). Divisant donc par U<sub>1</sub>, seul cosinus qui reste, on a la première des trois équations du groupe

$$\begin{cases} \frac{d}{H_1} \frac{dH}{d\rho_1} + \frac{d}{H} \frac{dH_1}{d\rho_2} + \frac{1}{H_1} \frac{dH}{d\rho_1} \frac{dH}{d\rho_1} = 0, \\ \frac{d}{H} \frac{1}{H} \frac{dH_1}{d\rho_2} + \frac{d}{H} \frac{dH_1}{H\rho_2} + \frac{1}{H_1} \frac{dH}{d\rho_1} \frac{dH}{d\rho_1} = 0, \\ \frac{d}{H_1} \frac{dH_1}{d\rho_2} + \frac{d}{H_1} \frac{dH_2}{d\rho_2} + \frac{1}{H_1} \frac{dH}{d\rho_1} \frac{dH}{d\rho_1} = 0, \\ \frac{d}{H_2} \frac{dH_1}{d\rho_2} + \frac{d}{H_1} \frac{dH_2}{d\rho_1} + \frac{1}{H_2} \frac{dH_1}{d\rho_2} \frac{dH}{d\rho} = 0, \end{cases}$$

les deux autres se déduiraient, de la même manière, de l'égalité des deux valeurs

$$\mathrm{de} \quad \frac{d^2 \mathbf{U}_1}{d\rho_1 d\rho_2}, \quad \mathrm{de} \quad \frac{d^2 \mathbf{U}_2}{d\rho_1 d\rho},$$

Les six équations aux différences partielles (8) et (9) sont les seules, réellement distinctes, que doivent vérifier les fonctions  $H_i$ , ou  $\frac{1}{\hbar}$ .

# § XLV

# ÉQUATIONS SECONDAIRES.

Parmi tous les corollaires qui résultent de la combinaison des équations (8) et (9), nous distinguerons les deux suivants, en raison de leur symétrie. On reconnaît aisément, à l'aide du groupe (7), qui n'est autre que celui (8) mis sous une double forme. l'égalité des quatre expressions spivautes:

$$\frac{d \left( \frac{1}{\mathbf{H}}, \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{1}}, \frac{1}{\mathbf{H}}, \frac{d\mathbf{H}}{d\rho} \right)}{d\rho_{2}} = \\ 10) \frac{d \left( \frac{1}{\mathbf{H}}, \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{1}}, \frac{1}{\mathbf{H}}, \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{1}} \right)}{d\rho_{1}} = \\ \frac{d \left( \mathbf{L}, \frac{d\mathbf{H}}{\mathbf{H}}, \frac{1}{\mathbf{H}}, \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{1}} \right)}{d\rho_{1}} = \\ \frac{d \left( \mathbf{L}, \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{1}}, \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}}, \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{1}}, \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{1}}, \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}}, \frac{d\mathbf{H}}{d\rho_{2}} \right)}{\mathbf{H}, \mathbf{H}, \mathbf{H}} =$$

Une combinaison tout aussi facile des trois équations du groupe (9) conduit à celle-ci:

# S'XLVI.,

# VARIATIONS DES COURBURES.

Toutes les équations aux différences partielles, que nous venons d'établir, peuvent s'exprimer à l'aide des arcs élémentaires  $ds_i$  et des six rayons de coubure  $r_i^{(i)}$ , sans mélangé de paramètres d'aucune espèce. Elles indiquent alors les lois géométriques, essentielles et peu nombreuses, qui régissent les courbures des surfaces orthogonales et leurs variations. On obtient les expressions dont il s'agit, en remplaçant d'abord les  $h_i$  par les  $\frac{1}{H_i}$ , dans les valeurs des arcs  $ds_i(\gamma)$ , § VII, qui deviennent

(12) 
$$\mathbf{H} d\rho = ds$$
,  $\mathbf{H}_1 d\rho_1 = ds_r$ ,  $\mathbf{H}_2 d\rho_2 = ds_s$ 

et dans celles des courbures (24), § XXX, d'où le nouveau

$$(13) \qquad \begin{pmatrix} \frac{1}{H} \frac{dH_1}{d\rho} = -\frac{H_1}{r^2}, & \frac{1}{H} \frac{dH_2}{d\rho} = -\frac{H_2}{r^2}; \\ \frac{1}{H} \frac{dH_2}{d\rho} = -\frac{H_1}{r^2}, & \frac{1}{H} \frac{dH_2}{d\rho} = -\frac{H_1}{r}; \\ \frac{1}{H} \frac{dH_2}{d\rho} = -\frac{H_1}{H_1}, & \frac{1}{H} \frac{dH_2}{H_2} = -\frac{H_2}{r^2}; \\ \end{pmatrix}$$

Cette préparation faite, la première équation du groupe (7) devient successivement, à l'aide des valeurs (13),

$$\frac{\mathrm{d}\frac{\mathrm{H}_{1}}{r'}}{d\rho_{1}} + \frac{\mathrm{H}_{1}\,\mathrm{H}_{2}}{r',\,r''} = 0,$$

$$H_1 \frac{d\frac{1}{r'}}{d\rho_2} - \frac{H_1 H_2}{r'r'_2} + \frac{H_1 H_2}{r'_1 r''} = 0;$$

ct divisant par  $H_1$   $H_2$ , remplaçant  $H_1$   $d\rho_1$ , par  $ds_1$ , on a la première des six relations suivantes :

$$\begin{pmatrix}
\frac{d}{r^{1}} = \frac{1}{r_{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{r^{2}} - \frac{1}{r^{2}} \end{pmatrix}, & \frac{d}{r^{2}} = \frac{1}{r_{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{r^{2}} - \frac{1}{r^{2}} \end{pmatrix}; \\
\frac{d}{ds_{1}} = \frac{1}{r^{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{r^{2}} - \frac{1}{r^{2}} \end{pmatrix}; & \frac{d}{ds_{1}} = \frac{1}{r_{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{r^{2}} - \frac{1}{r^{2}} \end{pmatrix}; \\
\frac{d}{ds_{1}} = \frac{1}{r_{1}} \begin{pmatrix} \frac{1}{r^{2}} - \frac{1}{r^{2}} \end{pmatrix}; & \frac{d}{r^{2}} = \frac{1}{r^{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{r^{2}} - \frac{1}{r^{2}} \end{pmatrix}; \\
\frac{d}{ds_{1}} = \frac{1}{r_{1}} \begin{pmatrix} \frac{1}{r^{2}} - \frac{1}{r^{2}} \end{pmatrix}; & \frac{d}{r^{2}} = \frac{1}{r^{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{r^{2}} - \frac{1}{r^{2}} \end{pmatrix};
\end{pmatrix}$$

les cinq autres traduisent, de la même manière, le reste du groupe (7).

'Toujours à l'aide des valeurs (13) la troisième du

sur les coordonnées curvilignes, etc. groupe (9) devient successivement

$$\frac{H_1H_2}{r'r''} = \frac{d\frac{H_1}{r'_1}}{dr_2} + \frac{d\frac{H_2}{r'_1}}{dr_2}$$

$$= H_1\frac{d\frac{1}{r'_2}}{dr_2} - \frac{H_1H_2}{r'_1} + H_2\frac{d\frac{1}{r'_1}}{dr_2} - \frac{H_1H_2}{r'_2}$$

et divisant encore par  $H_1H_2$ , remplaçant  $H_2d\rho_1$  par  $ds_2$ ,  $H_1d\rho_1$  par  $ds_1$ , on a la première des trois relations

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{r^{2}r^{b}} + \left(\frac{1}{r^{2}}\right)^{3} + \left(\frac{1}{r^{2}}\right)^{3} = \frac{d\frac{1}{r^{2}}}{ds_{1}} + \frac{d\frac{1}{r^{2}}}{ds_{1}} \\ \frac{1}{r^{2}r^{b}} + \left(\frac{1}{r^{2}}\right)^{3} + \left(\frac{1}{r^{2}}\right)^{3} = \frac{d\frac{1}{r^{b}}}{dr} + \frac{d\frac{1}{r^{b}}}{ds_{1}} \\ \frac{1}{r^{2}r^{2}} + \left(\frac{1}{r^{2}}\right)^{3} + \left(\frac{1}{r^{2}}\right)^{3} = \frac{d\frac{1}{r^{b}}}{ds_{1}} + \frac{d\frac{1}{r^{2}}}{ds_{2}} \\ \frac{1}{r^{2}r^{2}} + \left(\frac{1}{r^{2}}\right)^{3} + \left(\frac{1}{r^{2}}\right)^{3} = \frac{d\frac{1}{r^{2}}}{ds_{1}} + \frac{d\frac{1}{r^{2}}}{ds_{2}} \\ \end{pmatrix}$$

les deux autres traduisent, de la même manière, le reste du groupe (q), pris dans un ordre inverse.

Rappelons maintenant les dénominations introduites au \$\times\$ XXIX; remarquons que le plan d'une courbure est celni du cercle osculateur; enfin, appelons variation d'une quantité suivant une certaine ligne, la limite du rapport de l'accroissement de cette quantité à l'are parcoura sur la ligne. Avec ces conventions on peut énoncer ainsi qu'il suit, et en quelque sorte géométriquement, tous les résultats qui précèdent.

Les six relations (14) sont comprises dans cette première loi: La variation d'une courbure, suivant l'arç normal à son plan, est égale au produit do sà conjuguée en arc, par son excès sur sa conjuguée en surface. Les trois relations (15) sont comprises dans cette seconde loi: Le produit

des deux courbures d'une même surface, augmenté de la somme des carrés de leurs conjuguées en arc, est égal à la somme des variations de ces deux dernières courbures, suivant leurs arcs réciproques.

### & XLVII.

LOIS SECONDAIRES.

Ces deux lois sont seules distinctes et nécessaires. Ellès expriment complètement les conditions géométriques, imposées aux variations des courbures par l'orthogonalité constante des trois familles de surfaçes conjuguées. Les autres lois, que l'on pourrait déduire de la considération des infiniment, petits, ne pourraient être que des corollaires des deux précédentes, comme celles qui ne feraient qu'énoncer les relations déduites, par toutes les combinaisons imaginalèes, des groupes (t4) et (t5).

Dans les recherches de cette nature, la méthode purement géométrique est sans contrelit fort élégante, mais elle a le désávantage de laisser ignorer la liaison, qui existe entre les différentes lois que l'on découvre ainsi, da ne pouvoir assigner celles qui sont primitives et celles qui ne sont que secondaires, de n'indiquer aucune limite où l'on doive s'arrèter. Tandis que la méthode analytique, moins attrayante, répond d'une manière précise à toutes ces questions.

Les équations (to) et (t1), déduites des groupes (7) et (9), peuvent aussi s'exprimer à l'aide des courbures et de leurs variations. Mais, au lieu de les transformer à l'aide des valeurs (13), il est plus simple de chercher directement leur traduction, par la combinaison correspondante des relations (14) et (15).

On constate aisément, d'après le groupe (14), l'égalité des quatre expressions suivantes :

(16) 
$$\begin{pmatrix}
\left(\frac{1}{2^{\prime}} + \frac{1}{2^{\prime}}\right) \frac{1}{r_{1}^{\prime}} \frac{d}{r_{1}^{\prime}} - \frac{d}{r_{1}^{\prime}} \frac{1}{r_{2}^{\prime}} = \\
\left(\frac{1}{r_{1}^{\prime}} + \frac{1}{r_{1}^{\prime}}\right) \frac{1}{r_{1}^{\prime}} \frac{d}{r_{1}^{\prime}} = \\
\left(\frac{1}{r_{1}^{\prime}} + \frac{1}{r_{1}^{\prime}}\right) \frac{1}{r_{1}^{\prime}} \frac{d}{r_{1}^{\prime}} \frac{d}{r_{2}^{\prime}} = \\
\left(\frac{1}{r_{1}^{\prime}} + \frac{1}{r_{1}^{\prime}}\right) \frac{1}{r_{1}^{\prime}} \frac{d}{r_{2}^{\prime}} \frac{d}{r_{2}^{\prime}} = \\
\begin{pmatrix}
\frac{1}{r_{1}^{\prime}} + \frac{1}{r_{1}^{\prime}}\right) \frac{1}{r_{1}^{\prime}} \frac{d}{r_{2}^{\prime}} \frac{d}{r_{2}^{\prime}} = \\
\frac{1}{r_{1}^{\prime}} \frac{d}{r_{2}^{\prime}} \frac{d}{r_{2}^{\prime}} \frac{d}{r_{2}^{\prime}} \frac{d}{r_{2}^{\prime}} \frac{d}{r_{2}^{\prime}} = \\
\begin{pmatrix}
\frac{1}{r_{1}^{\prime}} + \frac{1}{r_{1}^{\prime}}\right) \frac{1}{r_{1}^{\prime}} \frac{d}{r_{2}^{\prime}} \frac{d}{r_{2}^{\prime}$$

laquelle n'est autre que celle indiquée par les équations (10), et qui établit cette double loi : Si 'On multiplie la somme des courbures de chaque surface par le produit de leurs-conjuguées en arc, et qu'on retranche ensuite la variation de ce dernier produit suivant l'arc normalà la surface, on aura trois différences, lesquelles sont égales entre elles. De plus : Si l'on forme le produit des trois premières courbures  $\left(\frac{1}{R}, \frac{1}{R_1}, \frac{1}{R_2}\right)$ , et celui des trois secondes  $\binom{s_1}{R_1}, \frac{1}{R_2}, \frac{1}{R_2}$ ,  $\frac{1}{R_2}$ , XXIX, la somme des deux produit, ainsi obtenus, sera la valeur commune des différences précédentes. On ermarquera que ce partage des six rayons de courbure en deux groupes ( $r', r', r_1$ , et  $r'', r_1'$ ), et le seul pour lequel les urois rayons de chaque groupe sont orthogonaux, ou formeat les trois côtés d'un parallélipipéde rectangle.

Si l'on désigne la courbure sphérique de la surface  $\rho_i$  par

$$\frac{1}{\sigma_i} = \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_i},$$

on déduit, sans peine, de la combinaison des trois relations (15), l'égalité

$$\begin{pmatrix} \left(\frac{1}{\sigma}\right) - \frac{d^{\frac{1}{\sigma}}}{ds} + \left(\frac{1}{\sigma_{i}}\right) - \frac{d^{\frac{1}{\sigma}}}{ds_{i}} + \left(\frac{1}{\sigma_{i}}\right) - \frac{d^{\frac{1}{\sigma}}}{ds_{i}} \\ = \frac{1}{r^{2}r^{2}} + \frac{1}{r^{2}r_{i}}, \\ \end{pmatrix}$$

laquelle n'est autre que celle indiquée par l'équation (11), et qui établit cette loi : Si, du carré de la courbure sphérique de chaque surface coordonnée, on retranche la variation de cette courbure sphérique suivant l'arg normal à la surface, on aura trois différences, dont la somme sera égale à celle des trois produits qu'on obtient, en multipliant l'une par l'autre les deux courbures de chaque surface.

Plusieurs autres combinaisons, qui se présentent naturrellement, surtout à l'inspection du groupe (14), conduiseurt à d'autres lois secondaires, plus ou moins simples, que l'on énoncerait d'une manière analogue. Nous les passons sous silence, car leur source commune étant maintenant bien connue, les reproduirait immédiatement s'il en était besoin.

# § XLVIII.

# SYSTEMES CYLINDRIQUES.

Pour reudre eucore plus précise l'interprétation des relations (14) et (15), appliquons-les aux systèmes orthogonaux, cylindriques et coniques, qui, quoique les plus simples, ont encore une grande généralité.

Dans les systèmes cylindriques orthogonaux, unc des familles, celle au paramètre  $\rho_1$ , étant composée de plans parallèles, ses deux courbures sont nulles partont; on a donc

(19) 
$$\frac{1}{r_2} = 0, \quad \frac{1}{r'_3} = 0.$$

De plus l'arc s., normal à ces surfaces planes, étant nue ligne droite, dans toute son étendue, les deux courbures conjuguées en cet arc sont pareillement nulles; on a donc europe

(20) 
$$\frac{1}{7} = 0, \quad \frac{1}{7} = 0.$$

Il ne reste plus que les deux courbures réciproques  $\frac{\tau}{r}$  et  $\frac{\tau}{r}$ . La première est la courbure du cylindre au paramètre  $\rho$ , et son arc est  $s_1$  la seconde est la courbure du cylindre au paramètre  $\rho_1$  et son arc est  $s_1$ . Elles sont aussi les courbures propres de leurs arcs; ou, autrement,  $r_1$  et r' sont respectivement les deux vayons de courbure des deux trajectoires planes et orthogonales s et  $s_1$ .

Par la substitution des valeurs (19) et (20), le groupe (14) donne quatre identités, et les deux relations

$$\frac{\mathrm{d}\frac{1}{r}}{ds_1} = 0, \quad \frac{\mathrm{d}\frac{1}{r}}{ds_1} = 0,$$

lesquelles indiquent que les courbures des arcs s, et s ne changent pas, quand on s'elève sur l'arête commune à deux cylindres p et p; ce qui est évident. Par la même substitution, le groupe (15) donne deux identités, et la relation

(21) 
$$\Phi \frac{\mathrm{d}\frac{1}{r_{\nu}}}{ds_{1}} + \frac{\mathrm{d}\frac{1}{r_{i}}}{ds} = \left(\frac{1}{r_{i}}\right)^{2} + \left(\frac{1}{r_{i}}\right)^{2},$$

laquelle exprime cette loi : La somme des variations des deux coarbures cylindriques suivant leurs arcs réciproques, est égale il la somme des carrés de ces courbures mêmes.

Le système habituel des coordonnées polaires planes n'est qu'un système cylindrique particulier. Alors, la famille de cylindres au paramètre  $\rho_i$  se composant de plans méridiens, sa courbure est nulle; on a donc encore

$$\frac{1}{r} = 0$$
;

la famille au paramètre  $\rho$  se composant de cylindres droits concentriques, dont nous désignerons le rayon par  $\gamma$  ( $= \rho$ ), sa courbure est celle du cercle de rayon  $\gamma$ , mais prise négat.

tivement (\$ XXVIII); on a done

$$\frac{1}{r} = -\frac{1}{2}$$

Avec ces valeurs particulières, l'équation (21), où l'on remplace ds par d2, se réduit à l'identité

$$-\frac{\mathrm{d}\frac{1}{\gamma}}{\mathrm{d}\gamma} = \left(\frac{1}{\gamma}\right)^{\gamma}.$$

Ce qui complète une première vérification des groupes (14) et (15).

# § XLIX.

### SYSTÈMES CONIQUES.

Dans les systèmes coniques orthogonaux, une des familles, -celle au paramètre  $\rho_3$ , étant composée de sphères concentriques, dont nous désignerons le rayon par  $\gamma (= \rho_1)$ , ses deux courbures sont égales entre elles, et à celle d'un grand cercle de la sphère, mais prise mégativemes. on a donc

(22) 
$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r_2} = -\frac{1}{\gamma}$$

De plus, l'arc s, normal aux sphères étant une ligne droite, dans toute son étendue, les deux courbures conjuguées en cet arc sont nulles partout; d'où

(23) 
$$\frac{1}{r'} = 0, \quad \frac{1}{r'} = 0.$$

Des deux courburcs réciproques 1, 1; qui restent à définir,

la première est la courbure du cône au paramètre  $\rho$ , et son arc est  $s_1$ ; la seconde est la courbure du cône au paramètre  $\rho_4$ , et son arc est s.

lci, les deux courbures propres  $\frac{1}{p}$  et  $\frac{1}{p_i}$  des arcs s et  $s_i$ , ou des trajectoires sphériques orthogonales, ne sont pas représentées par  $\frac{1}{c}$  et  $\frac{1}{c}$ ; elles sont données par les relations

(24) 
$$\begin{cases} \frac{1}{p^2} = \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{\gamma^2}, \\ \frac{1}{p^2} = \frac{1}{r^2} + \frac{1}{\gamma^2}, \end{cases}$$

d'après les formules (22), § XL.

Par la substitution des valeurs (22) et (23), les relations (14) deviennent, en remplaçant ds, par  $d\gamma$ ,

$$\frac{d\frac{1}{r'}}{d\gamma} = -\frac{1}{7}\frac{1}{r'}, \quad o = 0;$$

$$0 = 0, \qquad \frac{d\frac{1}{r_1}}{d\gamma} = -\frac{1}{7}\frac{1}{r_1};$$

$$0 = \frac{1}{7}\frac{1}{4s} = 0, \qquad \frac{d\frac{1}{7}}{ds_1} = 0.$$

La deuxième et la troisième sont identiques. Les deux dernières disent, ce qui est, que la courbure d'une sphère est la même en tous ses points. Par une intégration facile, la première et la quatrième expriment cette loi, que les rayons des courbures coniques r' et r, varient comme le rayon r, quand on s'élève sur l'arête commune à deux cônes p et p.; d'après les relations (24), la même loi s'étend aux rayons p et p.; cette, loi est d'ailleurs ávidente. Des trois relations (15), les deux premières se réduisent à l'identité

$$\left(\frac{1}{\gamma}\right)^2 = -\frac{\mathrm{d}\frac{1}{\gamma}}{d\gamma},$$

la troisième devient

(25) 
$$\left(\frac{1}{7}\right)^2 + \left(\frac{1}{r_1}\right)^2 + \left(\frac{1}{r'}\right)^2 = \frac{d\frac{1}{r_1}}{ds_1} + \frac{d\frac{1}{r'}}{ds}$$

et exprime la loi qui régit les variations des courbures des cônes p, et p suivant leurs arcs réciproques.

Le système habituel des coordonnées sphériques n'est qu'un système conique particulier. Alors, la famille de cônes, au paramètre  $\rho$ , devient celle des plans méridiens, dont la longitude est  $\psi (=\rho)$ , et sa courbure étant nullepartout, on a

$$\frac{1}{2} = 0.$$

La famille au paramètre  $\rho_1$  est celle des cônes de latitude  $\varphi (= \rho_1)$ ; sa courbure, qui est positive, a pour expression

$$\frac{1}{r_i} = \frac{\tan \varphi}{\gamma}$$

Avec ces valeurs particulières, l'équation (25), où l'on remplace ds, par  $\gamma d\varphi$ , et que l'on multiplie ensuite par  $\gamma^s$ , se réduit définitivement à l'identité

$$1 + \tan g^2 \varphi = \frac{d \tan g \varphi}{d e}$$

Cc qui complète une seconde vérification des groupes (14) et (15).

Pour achever, ici, la théorie générale des systèmes orthogonaux, établissons ses dernières formules. Toute coordonnée rectiligne u est une fonction des coordonnées eurvilignes  $(\rho_1, \rho_1, \rho_2)$ . Cette fonction vérifie plusicurs équations aux différences partielles, qu'il importe de connaître, car elles entrent comme parties essentielles dans diverses questions.

La seconde des formules (8), § VIII, donnant

$$\frac{d\rho_i}{du} = h_i^2 \frac{du}{d\rho_i}, \quad \frac{d\rho_j}{du} = h_j^2 \frac{du}{d\rho_j},$$

si l'on substitue ces valeurs dans l'équation (11), § IX, cette équation devient

ou bien, en la développant et réduisant,

(27) 
$$\frac{d^{2}u}{d\rho_{i}d\rho_{i}} + \frac{1}{h_{i}} \frac{dh_{i}}{d\rho_{i}} \frac{du}{d\rho_{i}} + \frac{1}{h_{i}} \frac{dh_{j}}{d\rho_{i}} \frac{du}{d\rho_{i}} = 0,$$

formule qui comprend les trois équations suivantes :

(28) 
$$\begin{cases} \frac{d^{2}u}{d\rho_{1}d\rho_{2}} + \frac{1}{h_{1}}\frac{dh_{1}}{d\rho_{1}}\frac{du}{d\rho_{1}} + \frac{1}{h_{1}}\frac{dh_{1}}{d\rho_{1}}\frac{du}{d\rho_{2}} = 0, \\ \frac{d^{2}u}{d\rho_{1}d\rho_{2}} + \frac{1}{h_{1}}\frac{dh_{1}}{d\rho_{2}}\frac{du}{d\rho_{1}} + \frac{1}{h_{1}}\frac{dh}{d\rho_{2}}\frac{du}{d\rho_{2}} = 0, \\ \frac{d^{2}u}{d\rho_{1}d\rho_{2}} + \frac{1}{h_{1}}\frac{dh}{d\rho_{1}}\frac{du}{d\rho_{2}} + \frac{1}{h_{1}}\frac{dh_{1}}{d\rho_{1}}\frac{du}{d\rho_{2}} = 0. \end{cases}$$

La première des équations (5), § VI, peut se mettre sous la forme

$$\sum \left(\frac{1}{h_i}\frac{d\rho_i}{du}\right)^2 = 1,$$

et puisque l'on a, d'après le groupe (8), § VIII,

$$\frac{1}{h_i}\frac{d\rho_i}{du}=h_i\frac{du}{d\rho_i},$$

la fonction u doit vérifier l'équation aux différences par-

tielles du premier ordre et du second degré

(29) 
$$\sum_{i} \left( h_i \frac{du}{dp_i} \right)^2 = 1.$$

Les équations (28) et (29) sont les seules, réellement distinctes et nécessaires, qui régissent la fonction ou la coordonnée rectiligne u.

# § LI.

### DÉRIVÉES DES FONCTIONS u.

L'équation (29), différentiée par rapport à p, donne

$$h\frac{du}{d\rho}\frac{dh\frac{du}{d\rho}}{d\rho} + h_1\frac{du}{d\rho_1}\frac{dh_1\frac{du}{d\rho_1}}{d\rho} + h_2\frac{du}{d\rho_1}\frac{dh_2\frac{du}{d\rho_2}}{d\rho} = 0;$$

or, il résulte de la troisième et de la deuxième (28), que

$$\frac{\mathrm{d}h_i\frac{du}{d\rho_i}}{d\rho} = -\frac{h_i}{h}\frac{dh}{d\rho_i}\frac{du}{d\rho},$$

$$\frac{\mathrm{d}\,h_1\frac{du}{d\rho}}{d\rho} = -\frac{h_1}{h}\frac{dh}{d\rho}\frac{du}{d\rho};$$

substituant ces valeurs dans l'équation précédente, elle devient divisible par la dérivée  $\frac{du}{do}$ , et prend la forme

$$h^{2} \frac{\mathrm{d} h}{\mathrm{d} \rho} \frac{du}{\mathrm{d} \rho} = h^{2}_{1} \frac{dh}{\mathrm{d} \rho_{1}} \frac{du}{\mathrm{d} \rho_{1}} + h^{2}_{2} \frac{dh}{\mathrm{d} \rho_{2}} \frac{du}{\mathrm{d} \rho_{3}};$$

son développement conduit à la première du groupe suivant :

$$\begin{cases} \frac{d^{2}u}{d\hat{r}^{2}} + \frac{1}{h}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}} = \frac{h_{1}^{2}}{h^{2}}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}} + \frac{h_{1}^{2}}{h^{2}}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}, \\ \frac{d^{2}u}{d\hat{r}^{2}} + \frac{1}{h}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}} = \frac{h_{1}^{2}}{h^{2}}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}} + \frac{h_{2}^{2}}{h^{2}}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}, \\ \frac{d^{2}u}{d\hat{r}^{2}} + \frac{1}{h}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}} = \frac{h^{2}}{h^{2}}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}} + \frac{h^{2}}{h^{2}}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}, \\ \frac{d^{2}u}{d\hat{r}^{2}} + \frac{1}{h}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}} + \frac{h^{2}}{h^{2}}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}, \\ \frac{d^{2}u}{d\hat{r}^{2}} + \frac{1}{h}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}} + \frac{h^{2}}{h^{2}}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}, \\ \frac{d^{2}u}{d\hat{r}} + \frac{1}{h}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}} + \frac{1}{h}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}, \\ \frac{d^{2}u}{d\hat{r}} + \frac{1}{h}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}} + \frac{1}{h}\frac{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}, \\ \frac{d^{2}u}{d\hat{r}} + \frac{1}{h}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}} + \frac{1}{h}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}, \\ \frac{d^{2}u}{d\hat{r}} + \frac{1}{h}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}} + \frac{1}{h}\frac{dh}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}, \\ \frac{d^{2}u}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{du}{d\hat{r}}\frac{d$$

les deux autres s'établissent de la même manière, en différentiant l'équation (29) par rapport à  $\rho_1$ , puis par rapport à  $\rho_2$ .

Les groupes (a8) et (30) donnent, à l'aide des trois dérivées partielles du premier ordre de la fonction u, les six dérivées du second ordre de la même fonction. Ils donneraient successivement, par différentiation et élimination, les dérivées des ordres supéricurs, toutes exprimées à l'aide des trois premières, et cela, par des équations du premier degré, quoique l'équation de départ (a9) ne soit pas linéaires fait digne d'être remarqué.

Si l'on ajoute les trois équations (30), respectivement multipliées par  $(h^*, h_i^*, h_j^*)$ , le résultat peut s'écrire sons la forme

31) 
$$\begin{cases} h^{i} \left( \frac{d^{2}u}{d\rho^{2}} + \frac{du}{d\rho} \frac{d \log \frac{h}{h, h_{2}}}{d\rho} \right) \\ + h^{i}_{i} \left( \frac{d^{2}u}{d\rho^{2}} + \frac{du}{d\rho_{1}} \frac{d \log \frac{h}{h, h}}{d\rho_{1}} \right) \\ + h^{i}_{i} \left( \frac{d^{2}u}{d\rho^{2}} + \frac{du}{d\rho_{1}} \frac{d \log \frac{h}{h, h}}{d\rho_{2}} \right) \end{cases} = 0;$$

méttant le produit hh<sub>i</sub> h<sub>i</sub>, ou ω, en facteur commun, réunissant les dérivées partielles de trois produits, comme on l'a fait au § XIV, pour obtenir successivement les formules (26) et (28) de ce paragraphe, l'équation (37) devient définitivement

$$= \sum \frac{\mathrm{d} \frac{h_i^2}{\varpi} \frac{du}{d\rho_i}}{d\rho_i} = 0,$$

ou  $\Delta_z u = 0$ . Ce qui devait être, puisque l'augment de toute coordonnée rectiligne est identiquement nul.

Particulièrement, si le système orthogonal èst triplement isterme, et rapporté à ses coordonnées thermométriques, isl suit du § XXII que les trois dérivées logarithmiques disporaissent de l'équation (31), laquelle le réduit à

$$\sum h_i^2 \frac{d^2 u}{d s_i^2} = 0,$$

ou encore  $\Delta_1 u = 0$ , d'après la formule simplifiée (36) du même § XXII. On a ainsi une double vérification des formules (30), lesquelles sont importantes dans la théorie des coordonnées curvilignes.

# SIXIÈME LEÇON.

# INTÉGRATION DES ÉQUATIONS EN HA

Recherche des systèmes de coordonnées curvilignes. — Recherche du système ellipsoïdal. — Loi d'un système triplement isotherme. — Exemple d'intégration des équations qui régissent les fonctions II.

# & LII.

#### RECHERCHE D'UN SYSTÈME ORTHOGONAL.

Dès que l'on se propose de traiter, dans les diverses branches de la physique mathématique, un corps de forme nouvelle, il faut procéder à la recherche d'un système de coordonnées, tel que la surface libre du corps, ou ses diférentes parties puissent être représentées par des valeurs constantes de ces coordonnées; tel, en même temps, que l'on puisse intégrer les équations générales transformées dans ce système, et déterminer les constantes arbitraires introduites par l'intégration, soit à l'aide de l'état initial; soit à l'aide des équations dites à la surface.

Or le système nouveau ne peut être obtenu que par l'intégration directe dos équations aux différences partielles qui régissent les fonctions  $\Pi_t$  ou  $\frac{1}{h_t}$ , en y adjoignant les équations qui traduisent les conditions à remplir. Il importe donc d'indiquer comment peut s'effectuer cette intégration. Je prendrai pour exemple la méthode qui m'a réellement conduit aux coordonnées elliptiques ; coordonnées que j'ai introduites synthétiquement dans les Leçons sur les fonctions inverses.

Malgèt ious mes efforts pour édifier, après la réussite decette première méthode; une autre méthode de recherche qui pût conduire plus rapidement aux résultats trouvés, je. ne suis jamais parvenu à donner à cette dernière l'apparence complète d'un procédé d'invention. Je saisi l'occasion, qui se présente si naturellement, d'exposer la première et la véritable méthode. Cette exposition suppose que le problème, soit à résoudre; elle introduit successivement les idées primitives et toutes les idées subséquentes; elle anatyse les dificientés qui s'offerat à chaque pas, imagine les procédés d'intégration qui doivent les surmonter. C'est, en quelque sorte, un exemple de la marche que suit tout géomètre, pour atteindre le but qu'il s'est proposé.

# § LIII.

### RECHERCHE DU SYSTÈME ELLIPSOIDAL.

Il faut chercher un système de coordonnées qui permettede traiter directement l'ellípsoïde, dans la théorie analytique de la chaleur; de résoudre d'abord la plus simple des questions générales de cette théorie, ou de déterminer. la température stationnaire V des points intérieurs d'un solide homogène, limité par un ellipsoïde à trois axes inégaux; entretenu à des températures fixes et connues, qui different d'un point à l'autre de cette surface.

L'ellipsoïde proposé doit faire partie de l'une des familles de surfaces conjuguées  $\rho_1$ , en sorte que si  $\lambda$  est la valeur du paramètre  $\rho_1$  qui lui correspondra, on puisse prendre l'équation à la surface sous la forme.

$$V_{\lambda} = F(\rho, \rho_i).$$

La fonction V doit vérifier l'équation  $\Delta_{\nu}V = 0$  qui, étant exprimée en  $\rho_i$ ,  $\S$  XIV, se réduit, par la suppression du

SUR LES COORDONNÉES CURVILIGNES, ETC.

facteur commun hh, h, à

(2) 
$$\frac{d\frac{h}{h,h_2}\frac{dV}{d\rho}}{d\rho} + \frac{d\frac{h_1}{h_1h}\frac{dV}{d\rho_1}}{d\rho_1} + \frac{d\frac{h_2}{hh_1}\frac{dV}{d\rho_2}}{d\rho_2} = 0.$$

Les seuls systèmes orthogonaux employés jusqu'ici, et qui ont permis de vaincre toutes les difficultés que présente l'intégration de l'équation (2), sont, sans exception, composés de trois familles de surfaces isothermes, en sorte que la triple simplification définie au § XXII leur est applicable. Tout porte donc à penser qu'on n'atteindra le but proposé, que si les trois familles du système ellipsoïdal sont isothermes.

Alors, ees trois familles étant rapportées à leurs paramètres thermométriques, on aura essentiellement, § XXII,

(3) 
$$\frac{\mathrm{d}\frac{h}{h_1 h_2}}{\mathrm{d}\rho} = 0, \quad \frac{\mathrm{d}\frac{h_1}{h_2 h}}{\mathrm{d}\rho_1} = \rho, \quad \frac{\mathrm{d}\frac{h_2}{h h_1}}{\mathrm{d}\rho_2} = 0,$$

c'est-à-dire que si l'on pose

(4) 
$$\frac{h}{h_1 h_2} = l Q^2, \quad \frac{h_1}{h_2 h} = l Q^2, \quad \frac{h_1}{h h_1} = l Q^2;$$

I étant une longueur constante et les  $\hat{Q}_i$  sans dimension géométrique,  $\hat{y}_i XXI$ ,  $\hat{Q}_i$  sera indépendant de  $p_i$ ,  $\hat{Q}_i$  de  $p_i$ , si l'on remplace les  $h_i$  par les  $\frac{1}{H_i}$ , les relations (4) devienment

$$\frac{\mathbf{H}_1\mathbf{H}_2}{\mathbf{H}} = lQ^2, \quad \frac{\mathbf{H}_2\mathbf{H}}{\mathbf{H}_1} = lQ^2, \quad \frac{\mathbf{H}\mathbf{H}_1}{\mathbf{H}_2} = lQ^2,$$

et donnent par une élimination facile,

(5) 
$$H = lQ_1Q_2$$
,  $H_1 = lQ_2Q_1$ ,  $H_2 = lQQ_1$ .  
Enfin, l'équation (2), par la substitution des valeurs (4).

prendra la forme simplifiée

(6) 
$$Q^{2} \frac{d^{2} V}{d \rho^{2}} + Q^{2} \frac{d^{2} V}{d \rho^{2}_{1}} + Q^{2} \frac{d^{2} V}{d \rho^{2}_{2}} = 0.$$

#### & LIV.

### CAS DU SYSTÈME SPHÉRIQUE.

Le système sphérique est un cas particulier qui devra pouvoir se déduire du système ellipsoïdal. Or il résulte du § XXXIII qu'en prenant les coordonnées thermométriques

$$\rho = \psi, \quad \rho_i = \int \frac{d\varphi}{\cos \varphi}, \quad \rho_2 = \frac{l}{r},$$

l'équation  $\Delta, V = 0$ , correspondante au système sphérique, deviendra (en multipliant par  $\frac{\ell \cdot \cos^2 \eta}{\ell^2}$  le second membre , maintenant nul , de l'équation (33), § XXXIII),

(7) 
$$\frac{r^2}{l^2} \frac{d^2 V}{d\rho^2} + \frac{r^2}{l^2} \frac{d^2 V}{d\rho_1^2} + \cos^2 \varphi \cdot \frac{d^2 V}{d\rho_2^2} = 0.$$

Cette équation doit donc être comprise dans l'équation générale (6). Déjà, puisque r est fonction de  $\rho_s$  seul, et cos  $\rho_s$  celui du second pas  $\rho_s$ , celui du troisième pas  $\rho_s$ . Mais cas valeurs particulières de  $Q_s^s$  sont incomplétes, en ce sens qu'elles ne contiennent pas chacune les deux coordonnées que permet le cas général.

C'est précisément à cette circonstance qu'est due l'annulation de trois des six courbures du système sphérique. En effet, si l'on substitue, dans le groupe (13), § XLVI, aux dérivées des fl. celles des valeurs (5), en observant que tout Q, est indépendant de pi, les six courbures s'expriment .....

(8) 
$$\begin{cases} \frac{1}{r^{2}} = -\frac{1}{10Q_{c}} \frac{dQ_{c}}{d\rho}, & \frac{1}{r^{2}} = -\frac{1}{10Q_{c}} \frac{dQ_{c}}{d\rho}, \\ \frac{1}{r^{2}} = -\frac{1}{10Q_{c}} \frac{dQ_{c}}{d\rho}, & \frac{1}{r} = -\frac{1}{10Q_{c}} \frac{dQ_{c}}{d\rho}, \\ \frac{1}{r^{2}} = -\frac{1}{10Q_{c}} \frac{dQ_{c}}{d\rho}, & \frac{1}{r^{2}} = -\frac{1}{10Q_{c}} \frac{dQ_{c}}{d\rho}, \end{cases}$$

Et c'est parçe que  $Q_t$  ni  $Q_t$  ne contiennent  $\rho$  ou  $\psi$ , que Q ne contient pas  $\rho_t$  ou  $\phi$  dans l'équation particulière  $\{7\}$ , que les courbures  $\frac{1}{r_t}$ ,  $\frac{1}{r_r}$ ,  $\frac{1}{r_r}$ , sont nulles dans le système sphérique.

#### ς LV.

### LOI D'UN SYSTÈME TRIPLEMENT ISOTHERME.

Or le système ellipsoidal que l'on cherche ne saurait comprendre une famille de plans, lesquels ne pourraient tracer, sur l'ellipsoide à trois, axes inégaux \( \), ses lignes de courbures qui ne sont pas planes. De plus, si les arcs \( \text{si}\_1 \) intersections des surfaces \( \text{per} \) et \( \text{p}\_1 \) étation frectilignes \( \text{ce} \) et de les arcs \( \text{si}\_1 \) intersections des surfaces \( \text{per} \) et \( \text{p}\_1 \) étation frectilignes \( \text{ce} \) et de les surfaces développables formées par les normales \( \text{l'ellipse} \) l'ellipsoide \( \text{q} \) i et \( \text{normales is l'ellipsoide \( \text{q} \) i et \( \text{normales is all'ellipse surfaces de ces deux familles ne sont pas \( \text{sont per realle, et il faut, pour cela, que les coefficients \( \text{Q} \) soient complets \( \text{cest-dire que \( \text{Q} \) contienne \( \text{p}\_1 \) et \( \text{p}\_2 \) que \( \text{Q}\_2 \) contienne \( \text{p}\_1 \) et \( \text{p}\_2 \) que \( \text{Q}\_2 \) contienne \( \text{p}\_1 \) et \( \text{p}\_2 \) que \( \text{Q}\_2 \) contienne \( \text{p}\_1 \) et \( \text{p}\_2 \) que \( \text{Q}\_2 \) contienne \( \text{p}\_1 \) et \( \text{p}\_2 \) que \( \text{Q}\_2 \) contienne \( \text{p}\_1 \) et \( \text{p}\_2 \) que \( \text{Q}\_2 \) contienne \( \text{p}\_1 \) et \( \text{p}\_2 \) que \( \text{Q}\_2 \) contienne \( \text{p}\_1 \) et \( \text{p}\_2 \) que \( \text{Q}\_2 \) contienne \( \text{p}\_1 \) et \( \text{p}\_2 \) que \( \text{Q}\_2 \) contienne \( \text{p}\_1 \) et \( \text{p}\_2 \)

Cela posé, lorsqu'on substitue dans le groupe (10), \$XLV, les valeurs particulières (5) des II, on est conduit à une propriété caracteristique de tous les systèmes orthogonaux triplement isothermes, d'où résulte une, conséquence importante pour la recherche actuelle. Le premier membre de la quadruple égalité (10), § XLV, peut être mis

$$\frac{d\left(\frac{d\log H_i}{d\rho}, \frac{d\log H}{d\rho_i}\right)}{d\rho_i}$$

or, avec les valeurs particulières (5), H, ne varic avec ρ st II avec ρ, , que par leur facteur commun Q<sub>4</sub>. L'expression précédente, qui dévient alors

$$\frac{d\left(\frac{d\log Q_1}{d\rho}, \frac{d\log Q_2}{d\rho_1}\right)}{d\rho_2}$$

est donc nulle, puisque Q, ne doit pas contenír p., Ainsi les quatre membres du groupe dont il s'agit sont tous égaux à zéro; et il én est de même de ceux du groupe (16), § XLVII, qui n'est que la traduction géométrique du premier.

D'où résultent, pour tout système orthogonal triplement isotherme, les deux lois suivantes: Si l'on multiplie la sontme des deux vourbures de chaque surface, par le produit de leurs conjuguées en arc, on aura la variation de ce dernièr produit suivant l'arc normal à la surface. De plus: Si l'on forme le produit des trois premières courbures (§ XLVII), et celui des trois secondes courbures, la somme de ces deux produits est troipours nulle.

Cette seconde loi résulte de ce que le dernier membre du groupe (16), § XLVII, est aussi égal à zéro; c'est-à-dire que l'on doit avoir, dans le cas actuel,

(9) 
$$\frac{1}{r'r_1'r_2} + \frac{1}{r''r_1r_2} = 0$$

Or, avec les valeurs (5), les six courbures ont les expressions (8); la vérification nécessaire de la relation précédente exige donc que

(10) 
$$\frac{dQ_1}{d\rho}\frac{dQ}{d\rho_1}\frac{dQ_1}{d\rho_2} + \frac{dQ_1}{d\rho}\frac{dQ_2}{d\rho_1}\frac{dQ}{d\rho_2} = 0,$$

et tel est le théorème préliminaire (10), qu'il importait d'établir. Passons aux intégrations.

INTÉGRATION DU PREMIER GROUPE DES ÉQUATIONS EN II,

Les valeurs (5) doivent vérifier le premier groupe (8), § XLIII, des équations aux différences partielles qui régissent les fonctions H. La première de ce groupe, qui est

$$\frac{d^{2}H}{d\rho_{1}d\rho_{2}} = \frac{1}{H_{1}} \frac{dH}{d\rho_{1}} \frac{dH_{1}}{d\rho_{2}} + \frac{1}{H_{1}} \frac{dH}{d\rho_{1}} \frac{dH_{2}}{d\rho_{2}},$$

devient, par la substitution des valeurs (5) et la suppression du facteur l.

(12) 
$$Q \frac{dQ_{2}}{d\rho_{1}} \frac{dQ_{1}}{d\rho_{2}} = Q_{1} \frac{dQ_{2}}{d\rho_{1}} \frac{dQ}{d\rho_{1}} + Q_{2} \frac{dQ_{1}}{d\rho_{1}} \frac{dQ}{d\rho_{1}}$$

ou bien, en multipliant par 4QQ, Q,

(13) 
$$Q^{2} \frac{d_{1}Q_{1}^{2}}{d\rho_{1}} \frac{d_{1}Q_{1}^{2}}{d\rho_{2}} = Q_{1}^{2} \frac{d_{1}Q_{2}^{2}}{d\rho_{1}} \frac{d_{1}Q^{2}}{d\rho_{2}} + Q_{2}^{2} \frac{d_{1}Q_{1}^{2}}{d\rho_{1}} \frac{d_{2}Q_{2}^{2}}{d\rho_{1}}$$

On reconnaît facilement que cette équation (13) est vérifiée par les valeurs

(14) 
$$\begin{cases} Q^2 = A_1^2 - A_1^2, \\ Q_1^2 = A_2^3 - A^2, \\ Q_2^2 = A_1^2 - A^2, \end{cases}$$

A ne contenant que  $\rho_1$ ,  $\Lambda_1$  que  $\rho_1$ ,  $\Lambda_2$  que  $\rho_2$  (généralement  $\Lambda_1$  que  $\rho_1$ ). En effet, la substitution de ces valeurs, dans

l'équation (13), introduira le facteur commun  $4A_1A_1', A_2A_2'$ . A, étant la première dérivée de  $A_i$ ), et en le supprimant on aura

(15) 
$$Q^2 = Q_1^2 - Q_2^2$$

relation identique par les valeurs (14). On reconnaîtra, de la même manière, que la seconde et la troisième équation du groupe (8), § XLIII, sont identiquement vérifiées par les H<sub>1</sub>(5), quand les Q; ont les valeurs (14).

La forme de ces valeurs (14) est indiquée par la nécessité que l'équation particulière (7) puisse être comprise dans l'équation générale (6); ce qui arrivera, si A et A, disparaissent devant A; si A disparais devant A; Le théorème préliminaire (10), qui est reproduit par les valeurs (14), explique la diversité des signes donnés aux A; laquelle est d'ailleurs exigée par la vérification qui vient d'être faite, ou par la nécessité que la relation (15) soit une identité. Les Q' (14) devant être positifs, il faut que les inégalités.

(16) 
$$A_2^2 > A_1^2 > A^2$$

soient toujours satisfaites. Si l'on adopte  $\Lambda_i^r$  pour le plus grand des trois carrés, c'est toujours en vue du cas partieulier (7);  $\Lambda_i^s$  devant donner  $\frac{r^s}{P^s}$ , quand l'ellipsoïde  $\lambda$  sc réduira à une sphère.

Fai démontré, depuis, que les valeurs (14) des Q', sont les intégrales les plus générales du groupe des trois équations aux différences partielles [(13) et ses homologues) qu'elles vérifient. Mais, sans connaître cette généralité, en regardant même ces intégrales (14) comme des intégrales particulières, l'article qui précède rend extrémement probable que ce sont elles qui doivent recéler le système ellipsordal triplement isotherme, s'il existe réellement. On peut donc passer outre.

Pour faciliter les calculs qui vont suivre, il est utile de réunir dans le groupe suivant

$$\begin{pmatrix} Q^{2}-Q_{1}^{2}+Q_{2}^{2}=0, \\ Q^{3}A^{2}-Q_{1}^{2}A_{1}^{2}+Q_{2}^{2}A_{2}^{2}=0, \\ Q^{3}A^{4}-Q_{1}^{2}A_{1}^{4}+Q_{2}^{2}A_{2}^{4}=Q^{2}Q_{1}^{2}Q_{1}^{2}, \\ Q^{3}A_{1}^{2}A_{2}^{2}-Q_{1}^{2}A_{1}^{2}A_{2}^{2}+Q_{2}^{3}A^{2}A_{1}^{2}=Q^{2}Q_{1}^{2}Q_{2}^{2}, \end{pmatrix}$$

quatre identités, dont la vérification est facile, à l'aide des valeurs (14); la première n'est autre que (15).

### § LVII.

#### INTÉGRATION DU SECOND GROUPE.

Les valeurs (5) sont encore régies par les trois équations aux différences partielles du second groupe (9), § XLIV. La première de ces équations, qui est

(18) 
$$\frac{d\frac{1}{H_{1}}\frac{dH}{d\rho_{1}}}{d\rho_{1}} + \frac{d\frac{1}{H}\frac{dH}{d\rho}}{d\rho} + \frac{1}{H_{2}}\frac{dH}{d\rho_{1}}\frac{dH_{1}}{d\rho_{2}} = 0,$$

devicut, en y remplaçant les H, par les valeurs (5),

(9) 
$$\frac{d\frac{Q_1}{Q_2Q_2}\frac{dQ_2}{d\rho_1}}{d\rho_1} + \frac{d\frac{Q_1}{Q_1Q_2}\frac{dQ_2}{d\rho}}{d\rho} + \frac{Q_1^2}{Q_2Q_1^2}\frac{dQ_2}{d\rho_2}\frac{dQ_1}{d\rho_2} = 0$$

Il s'agit de substituer, dans cette équation (19), les intégrales (14). En ne transformant d'abord que les dérivées des Q, on a

(20) 
$$Q_i \frac{d}{Q_{ij}} \frac{A_i A'_i}{d\rho_i} - Q_i \frac{d}{Q_i Q_i^2} + \frac{Q_i^2}{Q^2 Q_i^2} A_i^2 A'_j = 0;$$

effectuant ensuite les dernières différentiations et multi-

pliant par QQ, il vient

(21) 
$$\begin{cases} \frac{Q_1^2}{Q_2^2} (A_1^2 + A_1 A_1^2) + \frac{Q_1^2 (Q_2^2 - 2Q^2)}{Q_1^2} A_1^2 A_1^2 \\ -\frac{Q_2^2}{Q_2^2} (A_1^2 + A_1 A_1^2) - \frac{Q_1^2 (Q_2^2 + 2Q_1^2)}{Q_1^2 Q_2^2} A_1^2 A_1^2 \\ + \frac{Q_1^2}{Q_1^2} A_1^2 A_1^2 = 0 \end{cases}$$

Dans cette équation (21), qui doit être vérifiée, ainsi que ses deux homologues, les  $Q_i$  sont tous élevés à des puissances paires; de telle sorte, qu'en chassant les dénominateurs, substituant aux  $Q_i^i$  leurs valeurs (15), et développant, les trois équations résultantes ne contiendront que des puissances paires des  $A_i$ , les  $A_i^{\prime\prime}$ , et les produits  $A_iA_i^{\prime\prime}$ , Quant aux coordonnées thermométriques  $\rho_i$ , aux véritables variables indépendantes, elles n'y figurent qu'implicitement par les dérivées  $A_i^{\prime\prime}$ ,  $A_i^{\prime\prime}$ . Or il est évident que la vérification de semblables équations ne peut être obtenue qu'en exprimant les  $A_i^{\prime\prime}$  par des polynômes à puissances paires de  $A_i^{\prime\prime}$ . On doit donc poser

(22) 
$$A_i'^2 = m_i + n_i A_i^2 + p_i A_i^4 + \dots, \quad 3,$$

et différentiant, divisant par 2 A, facteur commun, puis multipliant par A,, on aura

(23) 
$$A_i A_i'' = n_i A_i^2 + 2p_i A_i' + \dots, 3.$$

La substitution de ces valeurs (22) et (63), dans les trois equations (21) développées, les réduira à ne comenir que des puissances entières des Ai, et l'indépendance relative, de ces trois fonctions de variables différentes, exigera l'annulation de tous les termes, à l'aide des trois series de coefficients indéterminés (m., n., p., r., .).

### & LVIII.

#### FORME PROBABLE DES INTÉGRALES

Au lieu d'entreprendre une opération aussi prodigieusement longue, on peut, d'après certaines propriétés des fonctions  $A_i$  et  $A_i$ , assigner d'avance les valeurs probables des coefficients  $(m_i, m_i, p_1, \ldots)$ , éomposer, en quelque sorte de toutes pièces, un groupe (22) qui reproduise ces propriétés, et constater ensuite que le groupe ainsi obtenu vérifie les équations (21). Telle est la marchq que nous allous suivre.

D'après la symétric complète des équations qu'ils doivent vérifier, lès polynômes (22) doivent être composés d'un même nombre fini de termes, de plus, les coefficients de leurs termes correspondants doivent avoir les mêmes valeurs absolues, avec une diversité de signes qui soit en rapport avec celle des A, dans les Q; (14). Or, comme on va le voir, le nombre commun des termes, ne saurait être inférieur à trois, et il peut n'être que trois.

Les inégalités (16), exigées par la réalité des fonctions Q, doivent subsister quelles que solent les valeurs, complétement indépendantes des Ai. Pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il existe entre Ai et Ai, ne certaine constante, infranchissable pour Ai, quand il descend, pour Ai quand il monte; il faut qu'il existe pareillement entre Ai et A' une autre constante, mécessairement plus petite que la prenière, qui soit infranchissable pour Ai quand, il descend, pour Ai quand il monte. De ces deux constantes, qui servent de limites, et en quelque sorje de bornes, aux servents de Ai, la première peut être prise égale à l'unité, et Ai représentant, la sbeonde sein nécessairement moindre que i. Eur résumé, le groupe des inégalités (16) doit être complété de cette manière.

(24) 
$$\omega > A^2 > i > A^2 > \lambda^2 > \lambda^2 > \delta$$

Cela posé, la fonction  $\Lambda_i^*$  étant nécessairement supérieure à  $h^*$  et inférieure à l'unité, le produit  $(\Lambda_i^* - h^*)(1 - \Lambda_i^*)$  devra rester essentiellement positif; et il suffit de l'égaler à  $\Lambda_i^*$  pour que la fonction  $\Lambda_i^*$  soit analytiquement assujette à rester entre ées deux limites; puisque, en deçà et au delà,  $\Lambda_i^*$  et par suite  $p_i$ , soraient imaginaires. La fonction  $\Lambda^*$  devant être toujours inférieure à  $\Lambda_i^*$  Aj'toujours supérieur à l'unité, on aura le groupe suivant:

$$\begin{cases} A'' = (k^2 - \Lambda^2) (1 - \Lambda^2) = k^2 - (1 + k^2) \Lambda^2 + \Lambda^2, \\ A'_1' = (\Lambda^2_1 - k^2) (1 - \Lambda^2_1) = -k^2 + (1 + k^2) \Lambda^2_1 - \Lambda^2_1, \\ A'_2' = (\Lambda^2_2 - k^2) (\Lambda^2_1 - 1) = k^2 - (1 + k^2) \Lambda^2_2 + \Lambda^2_2, \end{cases}$$

qui satisfait à toutes les conditions de limites, de réalité et de symétric, imposées aux A, et aux A, et au prent sur ce premier groupe, comme on l'a fait sur la valeur génétale (22) pour obtenir l'équation (23), on en déduit le suivant :

(26) 
$$\begin{cases} AA'' = -(1+k^2)A^2 + 2A^4, \\ A_1A''_1 = (1+k^2)A_1^2 - 2A_1^4, \\ A_2A''_2 = -(1+k^2)A_1^2 + 2A_1^4, \end{cases}$$

# § LIX.

# VÉRIFICATION DU SECOND GROUPE.

Il faut maintenant constater que les groupes conjugués (25) et (26) vérifient l'équation (21). Remarquons d'abord que si l'on ajoute les valeurs (25) respectivement multipliées par (Q', Q', Q'), on aura simplement, d'après les trois premières identités (17).

$$(27) \qquad Q^{2}A'^{2} + Q^{2}A'^{2} + Q^{2}A'^{2} = Q^{2}Q^{2}Q^{2}Q^{2}.$$

Car les dernières valeurs (25) des A'e, substituées dans le premier membre de (27), donneraient le même résultat

qu'en ajoutant les premiers membres des trois premieres inégalités (17) respectivement multipliés par  $[k, -(1+k_i^k), +1]$ .

Si l'on substitue, dans le dernier terme du premier membre de (21), au facteur Q', A', , sa valeur déduite de (27), ce dernier terme deviendra

$$\left(Q_{2}^{2}A_{1}^{2}-A_{1}^{\prime 2}\frac{A_{2}^{2}}{Q^{2}}-A_{1}^{\prime 2}\frac{A_{2}^{2}}{Q_{1}^{2}}\right)$$

Cette substitution faite, si l'on met  $\Lambda'$  en facteur commun, ainsi que  $\Lambda'$ , le premier membre de (21) prendra la forme

$$\begin{pmatrix} A_{i}^{3} \left( \frac{Q_{i}^{2} A_{i}^{3}}{Q_{i}^{2} Q_{i}^{2}} + \frac{A_{i}^{3}}{Q_{i}^{2}} + \frac{Q_{i}^{3}}{Q_{i}^{3}} - \frac{2Q_{i}^{3} A_{i}^{3}}{Q_{i}^{3}} \right) \\ + A^{3} \left( \frac{Q_{i}^{2} A_{i}^{3}}{Q_{i}^{2} Q_{i}^{3}} + \frac{Q_{i}^{3}}{Q_{i}^{3}} + \frac{2Q_{i}^{3} A_{i}^{3}}{Q_{i}^{3}} + \frac{2Q_{i}^{3} A_{i}^{3}}{Q_{i}^{3}} \right) \\ + \frac{Q_{i}^{3} A_{i}^{3} A_{i}^{3} - Q_{i}^{3} A_{i}^{3}}{A_{i}^{3} Q_{i}^{3}} + Q_{i}^{3} A_{i}^{3} + Q_{i}^{3} A_{i}^{3}}$$

et il s'agit de constater que ce premier membre, ainsi transformé, est identiquement nul. Les parenthèses des deux premières lignes se simplifient

singulærement. Considérons celle de la première : les deux premiers termes, réduits au même dénominateur er réunis, donnent simplement  $\frac{A^2}{Q_1^2}$ , d'après la seconde identité (17); ajoutant le troisième terme, on a simplement  $\frac{A^2}{Q_1^2}$ , d'après la valeur (14) de  $Q_1^2$ ; joignant encore la moitié du dernier terme avec son signe, on a  $\frac{Q^2}{Q_1^2}$ , d'après la seconde (17). La première ligne se réduit done à

$$-\frac{(Q^2\Lambda^2+Q^2_1\Lambda^2_1)}{Q^2_1}\Lambda^2_1$$

Une suite d'opérations tout à fait semblables réduit la se-

1 o6

LECONS

conde ligne

$$-\frac{(Q_1^2 A_1^2 + Q_2^2 A_2^2)}{Q_1^4} A^{\prime 2}.$$

Substituant la somme de ces deux valeurs, et remarquant que Q<sup>2</sup>, étant égal à (A<sup>2</sup> — A<sup>2</sup>), le groupe (25) donne

$$\frac{A_1^{\prime 2} + A^{\prime 2}}{Q_2^2} = (1 + \lambda^2) - A^2 - A_1^2,$$

l'expression totale (28), multipliée par Q2, devient

$$\begin{aligned} & (Q^{2}A^{2} + Q^{2}A^{2})[A^{2} + A^{2} - (1 + A^{2})] \\ & + (Q^{2}AA^{2} - Q^{2}AA^{2}) + Q^{2}A^{2}, \end{aligned}$$

ou, mettant Q' eu facteur commun, ainsi que Q', substituant aux produits A, A', AA', leurs valeurs (26), et réduisant,

$$Q_1^2(A^2A_1^2-A_1^4)+Q_1^2(A^2A_1^2-A^4)+Q_1^4A_1^2$$

ou encore, puisque  $(A_1^2 - A_2^2)$ , facteur des deux parenthèses, est égal à  $Q_1^2$ ,

$$Q_1^2 (-Q_1^2 A_1^2 + Q_1^2 A_1^2 + Q_1^2 A_1^2),$$

e'cst-à-dire zéro, d'après la seconde identité (17)

### & LX.

# RÉSÛMÉ DES DEUX INTÉGRATIONS.

1. équation (a) est done vérifiée par les fonctions A, que définit le groupe (25). D'après, la symétrie de ces fonctions qui correspond à celle des Q' (14), il en sera de mêmé. Apis deux autres équations homologues; d'ailleurs, leur vérification directe s'obtient de la même-manière, avec quelques différences de signes dans les opérations. Ainsi, en exprimant les Q. (14) par les A. (25), les valeurs (5)

correspondent à un système orthogonal triplement isotherme, vérifient les six équations aux différences partielles régissant les fonctions H.

"J'ai encore démontré, depuis, que les valeurs (t.4) des Q, exprimées par les A. (25), sont les intégrales les plus générales des trois équations qu'elles vérifient [{to}] et ses homologues]. Mais ne fussent-elles aussi que des intégrales particulières, les considérations si précises qui conduisent à la formation directe du groupe (25), a'ajoutent à toutes les précédentes, pour rendre encore plus probable, que nous "n'avous pas quitté la voie qui doit aboutir au système el-lipsoidal triplement isotherme.

Cette assurance était nécessaire, car la recherche euverprise est loin d'être terminée. Une autre intégration est indispensable, pour reconnaître et définir le système orthogonal que rocèle le groupe (25). Il faut essemiellement exprimer ce système en coordonnées rectilignes, ou déterminer les fonctions u qui lui correspondent, à l'aide des quatre équations aux différences partielles (28) et (29) du 5 L. Tel sera l'objet de la prochaine leçon, dans laquelle nous prolongerons la série aetuelle de numéros d'ordre, pour les équations et leurs groupes, afin de faeiliter les renvois.

Quant à la leçon actuelle, deux observations la résument en quelque sorte. Il s'agissait de déterminer, sous certaines conditions, trois fonctions H, de trois variables p., régies par six équations aux différences partielles, du second ordre, simultanées et non linéaires. Or, ce problème d'analyse, qui eût eertes paru inabordable, étant considéré isolément, se trouve résolu sans grande difficulté, quand on ne détache pas de la question qui l'a posé, et qui indique ellemème la marche à suivre. Et cette méthode d'intégration, qu'on peut appeler naturelle, introduit essentiellement des fonctions A, inverses des variables indépendantes p.

Voilă un nouvel indice de cette loi, și souvent manifestée (par la Géométrie appliquée de Monge, dans la Mécanique celeste, en Physique mathématique), que le problème de l'intégration des équations aux différences particlles; a autant de genres de solutions qu'il existe de sciences distinctes réclamant son intervention. Loi qui explique les difficultés qu'on rencontre, quand on essaye d'atteindre toutes ces solutions par une seule et même méthode. On pourrait même en conclure l'impossibilité d'une telle généralisation.

# SEPTIÈME LECON.

### INTÉGRATION DES ÉQUATIONS EN u.

Suite de la recherche du système ellipsoidal. — Etémple d'intégration des équations qui régissent les fonctions u. — Détermination des trois familles de surfaces conjuguées. — Développements des fonctions inverses des coordonnées.

### & LXI.

#### COURBURES DU SYSTÈME ELLIPSOIDAL.

Avant de procéder à la dernière intégration, indiquée à la fin de la leçon précédente, plusieurs préparations sont nécessaires. Les valeurs (25) donnent les Aj par des produits de radicaux; il convient d'exprimer ces radicaux séparément, en les considérant comme des fonctions des pi,, en quelque sorte conjuguées des A, Posant donc

(29) 
$$\begin{cases} \sqrt{A^3 - A^2} = B, & \sqrt{1 - A^2} = C, \\ \sqrt{A_1^2 - A^2} = B, & \sqrt{1 - A_1^2} = C, \\ \sqrt{A_1^2 - A^2} = B, & \sqrt{A_1^2 - T} = C, \end{cases}$$

on déduit du groupe (25) le suivant :

(30) 
$$A' = \frac{dA}{d\phi} = BC,$$

$$A'_1 = \frac{dA_1}{d\rho_1} = B, C,$$

$$A'_2 = \frac{dA_2}{d\rho_2} = B, C,$$

et les coordonnées thermométriques, qui sont les véritables

variables indépendantes, s'expriment par des intégrales, à l'aide des A., de la manière suivante.

$$\rho = \int_{0}^{\Lambda} \frac{d\mathbf{A}}{B\mathbf{A}},$$

$$\rho_{i} = \int_{\Lambda}^{\Lambda_{i}} \frac{d\mathbf{A}_{i}}{B_{i}\mathbf{C}_{i}},$$

$$\rho_{i} = \int_{1}^{\Lambda_{i}} \frac{d\mathbf{A}_{i}}{B_{i}\mathbf{C}_{i}},$$

Ce qui montre clairement que les  $(A_i, B_i, C_i)$  sont trois fonctions inverses de la coordonnée  $\sigma_i$ .

Les six courbures du système orthogonal actuel sont facilement assignables. Il suffit de substituer, dans le groupe (8), les dérivées des Q. (14), en y remplaçant les A', par leurs valeurs (36), ce qui donne

(32) 
$$\begin{cases} \frac{1}{r'} = + \frac{ABC}{HQ'}, & \frac{1}{r'} = + \frac{ABC}{HQ'}, \\ \frac{1}{r'} = + \frac{A,B,C}{H,Q'}, & \frac{1}{r_i} = - \frac{A,B,C}{H,Q'}, \\ \frac{1}{r_i} = - \frac{A,B,C}{H,Q'}, & \frac{1}{r_i} = - \frac{A,B,C}{H,Q'}, \end{cases}$$

Ces six courbures reproduisent très-nettement la relation

$$\frac{1}{r'\,r_1''r_2} + \frac{1}{r''\,r_1\,r_2'} = 0,$$

source du théorème préliminaire (10). [Les II,, ayant les valeurs (5), introduiront, aux dénominateurs des six couptures, la ligne l', cc qui était nécessaire, puisque les autres facteurs n'ont pas de diménsion géométrique.] Le gronpe (32) est fécond en conséquences; pour le moment, nous ne citerons que les suivantes.

# S LXII.

#### CHOIX DES COORDONNÉES RECTILIÈNES.

D'après les limites des intégrales (31): 1° quand la coordonnée  $\rho$  est égale à zéro, la fonction inverse A est nulle; alors les deux courbures  $\frac{1}{r^2}$ ;  $\frac{1}{r^2}$  (32) s'évanouissent; la surface au paramètre  $\rho=0$  est done plane; 2° quand la coordonnée  $\rho$ , est égale à zéro,  $\Lambda$ , est égal à R, par suite la fonction inverse B, est nulle; alors les deux courbures  $\frac{1}{r^2}$ ;  $\frac{1}{r_1}$  (32) s'évanouissent; la surface au paramètre  $\rho_1=0$  est done plane; 3° quand la coordonnée  $\rho_2$  est égale à zéro,  $\Lambda_2$  est égal à l'unité, par suite la fonction inverse  $C_2$  est nulle; alors les deux courbures  $\frac{1}{r^2}$ ;  $\frac{1}{r_1}$  (32) s'évanouissent; la surface au paramètre  $\rho_2=0$  est donc plane.

Les trois plans représentés par les équations

$$\rho = 0 \,, \quad \rho_1 = 0 \,, \quad \rho_2 = 0 \,,$$

sont orthogonaux, comme étant trois surfaces individuelles, appartenant respectivement aux familles conjuguées. On peut (on doit même) les choisir pour les plans des coordonnées rectilignes u; ils seront alors représentés par les équations nouvelles et correspondantes '

x=0,  $\gamma=0$ , z=0.

# § LXIII.

# INTEGRATION DES TROIS PREMIÈRES ÉQUATIONS EN u.

Passons maintenant à l'intégration des trois équations aux différences partielles (28), § L, qui régissent toute coordonnée réctiligne u, considérée comme fonction des coordonnées curvilignes ρ. La première, en y remplaçant les  $h_i$  par  $\frac{1}{H}$ , se met sous la forme

$$\frac{d^2u}{d\rho_1\,d\rho_2} = \frac{d\log H_1}{d\rho_2}\,\frac{du}{d\rho_1} + \frac{d\log H_2}{d\rho_1}\,\frac{du}{d\rho_2}$$

Puisque les H<sub>i</sub> (5) ne contiennent les  $\rho_i$  qu'implicitement par les  $A_i$ , il peut en être de même de la fonction a. Alors, chaque dérivée en  $\rho_i$  pourra-être remplacée, par celle en  $A_i$ multipliée par  $A'_i$ . Faisant ce changement, et supprimant le facteur commun  $A'_iA'_i$ , l'équation précédente devient

(33) 
$$\frac{d^3 u}{d\mathbf{A}_1 d\mathbf{A}_2} = \frac{d \log \mathbf{H}_1}{d\mathbf{A}_2} \frac{du}{d\mathbf{A}_1} + \frac{d \log \mathbf{H}_2}{u\mathbf{A}_1} \frac{du}{d\mathbf{A}_2}$$

Les expressions (5) donnent immédiatement

$$\frac{d \log \mathbf{H}_1}{d \mathbf{A}_2} = \frac{d \log \mathbf{Q}}{d \mathbf{A}_2} = + \frac{\mathbf{A}_2}{\mathbf{Q}^2},$$

$$\frac{d \log \mathbf{H}_1^{\bullet}}{d \mathbf{A}_1} = \frac{d \log \mathbf{Q}}{d \mathbf{A}_1} = -\frac{\mathbf{A}_1}{\mathbf{Q}^2}.$$

En y substituant ces valeurs, et la multipliant par Q' remplacé par sa valeur (14), l'équation (33) est définitivement

(34) 
$$(A_1^2 - A_1^2) \frac{d^2 u}{dA_1 dA_2} - A_2 \frac{du}{dA_1} + A_1 \frac{du}{dA_2} = 0.$$

On intégrera cette équation linéaire aux différences partielles, et ses homologues, par le procédé général adopté en physique mathématique. Ce procédé consiste à composer la fonction intégrale d'une suite de termes simples, vérifiant tous et séparément les équations à intégrer; et quadi s'agit d'une fonction-de-point, chaque terme simple est le produit de quatre facteurs, le premier étant une constante àrbitraire, les trois autres ne variant chacun qu'avec l'une des coordonnées.

On posera donc.

$$(35) u = S GFF, F_i;$$

G étant la constante arbitraire ; chaque facteur F, ne va-

de termes semblables, qui peut être infini. Le terme simple de (35), substitué dans l'équation (34) qu'il doit vérifier, donnera

$$(A_2^2 - A_1^2) \frac{dF_1}{dA_1} \frac{dF_2}{dA_2} - A_2F_2 \frac{dF_1}{dA_1} + A_1F_1 \frac{dF_2}{dA_2} = 0$$

où, par une transformation facile, les deux premiers membres de l'égalité multiple

(36) 
$$A_1^2 - \frac{A_2 F_2}{F} = A_1^2 - \frac{A_1 F_1}{F} = A^2 - \frac{AF}{F} = \epsilon$$

(F. étant la dériyée de F. en A.). Si, au lieu de l'équation (33), on prenait successi vemen ses deux homologues, on trouverait que le troisième membre de (36) doit être égal, soit au premier, soit au second. Ainsi, l'égalité multiple (36) indique, à elle seule, que le terme simple vérifie les trois équations à intégrer.

Les trois premiers membres (36) ne pouvant contenir chacun qu'une des trois variables p<sub>3</sub>, différente de l'un à l'autre, leur valeut commune est nécessairement une constante e. Les équations différentielles (36) peuvent se mettre sous la forme

$$\frac{d\mathbf{F}_i}{\mathbf{F}_i} = \frac{\mathbf{A}_i d\mathbf{A}_i}{\mathbf{A}_i^2 - e}, \dots,$$

et, à un facteur constant près, leur intégration donne

$$F_i = \sqrt{\pm (A_i^2 - c)}, \quad 3$$

avec ces valeurs, l'intégrale générale (33) devient

(37) 
$$u = \int \sqrt{g(\Lambda^2 - e)(\Lambda^2 - e)(\Lambda^2 - e)}$$

(en plaçant la constante arbitraire sons le radical, afin de pouvoir lui donner un sigue tel, que ce radical soit totipurs réel). Telle est la valeur générale de tonte coordonnée rectiligne u, exprimée à l'aide des paramètres p, du système ordiogonal actuel, et vérifiant le groupe (28), § L.

### § LXIV.

#### VALEURS DES FONCTIONS u.

Or : "Si u est la coordonnée x définie an § LXII, tons les termes de u (37) doivent s'ainuler pour e = 0 ou pour A = 0; if faut donc que la constante e soit quille partout : ce qui donne à la coordonnée x la forme

$$mx = t \, AA, A,$$

en remplaçant  $\mathbf{S}_{\sqrt{S}}$  par la ligné k, divisée par un coefficient numérique m,  $2^o$  Si u est la coordonnée y définie an  $\mathbf{S}_{1}$  LMH, tons les termes de u (37) doivent s'annuler pour  $\rho_{1} = 0$  ou pour  $\Lambda_{1} = k$ ; il laut donc que la constante  $\sigma$  soit partout égale à  $k^{2}$ ; ce qui donne à la coordonnée y. La forme

$$(38') ny = lBB, B_1$$

en remplaçant  $S\sqrt{-g}$  par la ligne I, divisée par un coefficient numérique n,  $3^{\circ}$  Si u est la coordonnée z définic au §LXII, tous les termes de u ( $3^{\circ}$ ) doivent s'annuller pour  $A_z = 1$ ; if faut donc que la constante e soit partout égale à l'unité: ce qui donné à la coordonnée z la forme

$$(38'') pz = t CC_1C_2;$$

on remplaçant  $\sum \sqrt{g}$  par la ligne l divisée par un coefficient numérique p .

#### & LXV.

### VERIFICATION DE LA QUATRIÈME ÉQUATION EN « PAR x. :

Mais les nombres (m, n, p) doivent avoir des valeurs déterminées, ear le système orthogonal actuel ne doit renfermer d'autre constante arbitraire que la ligne l, et les axes rectilignes choisis ont des positions complétement assignées par ce système. Or, il existe une quatrième equation aux différences partielles, que toute coordonnée rectiligne u, considérée comme fonction des p, doit essentiellement vérifier. C'est l'équation (29), § L, qui, en y remplaçant les

 $h_i$  par  $\frac{1}{u}$ , et les  $H_i^2$  par leurs valeurs (5), devient

(39) 
$$Q_1^3 \left( \frac{du}{d\rho_1} \right)^2 + Q_1^3 \left( \frac{du}{d\rho_1} \right)^3 + Q_2^3 \left( \frac{du}{d\rho_2} \right)^3 = l^2 Q_1^3 Q_1^3$$

C'est done la vérification indispensable de cette équation, assez compliquée, qui doit assigner les valeurs des nombres constants (m, n, p), lorsqu'on y substituera successivement à u les valeurs trouvées des (x, y, z).

S'il s'agit de x, la valeur (38) transformera ainsi l'équation (39),

$$-(40) \quad Q^{2} A^{2} A_{1}^{2} A_{2}^{2} + Q_{1}^{2} A_{1}^{2} A_{2}^{2} A^{2} + Q_{1}^{2} A_{3}^{2} A^{2} + Q_{1}^{2} A_{3}^{2} A^{2} A_{1}^{2} = m^{2} Q^{2} Q_{1}^{3} Q_{2}^{3}$$

et l'on remarquera la disparition du facteur commun l'a laquelle n'aurait pas lieu, si la ligne l des H, (5) était différente de celle des u (38)].

Designons respectivement par M1, M2, N les premiers membres des deux premières et de la quatrième identité (17). On voit, sans peine, qu'en substituant, dans le premier membre de (40), les dernières valeurs de A' (25), il se réduira à

(41) 
$$k^2 N :+ A^2 A^2 M_1 - (t + k^2) M_1$$
;

et  $M_1$ ,  $M_2$  étant nuls, tandis que N est égal au produit des  $Q_1^{\rm z}$ , l'équation (40) donnera simplement, en supprimant ce produit devenu facteur commun,

$$(12) m^2 = k^2,$$

ou la valeur de  $\Lambda'^2$  quand  $\Lambda = 0$ . On peut adopter m = + L, ce qui ne fait qu'assigner le côté des x positifs.

### . § LXVI.

### FONCTION INVERSE DOMINANTE.

Mais, quand il s'agit de y et de z, leurs valeurs (38') et (38") transforment successivement l'équation (39) de ces deux manières

$$(43) \left\{ \begin{array}{l} Q^{2} B^{2} B^{2} B^{2} + Q^{2} B^{2} B^{2} + Q^{2} B^{2} B^{2} + Q^{2} B^{2} B^{2} B^{2} = \dot{n}^{4} Q^{2} Q^{2} Q^{2}, \\ Q^{2} C^{2} C^{2} C^{2} C^{2} + Q^{2} C^{2} C^{2} C^{2} + Q^{2} C^{2} C^{2} + Q^{2} C^{2} C^{2} + Q^{2} Q^{2} Q^{2}, \end{array} \right.$$

et si l'on entreprend de déterminer les constantes, n et p, en substituant, dans ces équations, aux  $(B_i, B_i^*, C_i^*, C_i^*, C_i^*)$  leurs vaieurs en  $A_i^*$ , on n'arrive au but qu'après des calculs beaucoup plus longs et plus pénibles que celui qui précède. Tandis que si l'on adopte, pour fonetions inverses dominantes, au lieu des  $A_i$ , les  $B_i$  quand il s'agit de  $y_i$  les  $C_i$  quand il s'agit de  $y_i$ , les  $C_i$  quand il s'agit de  $y_i$  quand il s'agit

Cette circonstance s'ajoute à beaucoup d'autres, pour montrer que, dans chaque groupe (A, B, C,), les trois fonctions inverses ont la même importance; qui elles doivent être employées simultanément, et surtout que l'on doit pouvoir, suivant les cas, prendre l'une quelconque d'entre elles pour la dominante. Il suffit d'ailleurs de grouper un petit nombre de formules, pour que les propositions établies au point de vue des A, le soient à celui des B/et à celui des C.

Si l'on introduit le complément de kt à l'unité, en posant

(44) 
$$1 - k^2 = k^{r_2}$$

les valeurs (29) donnent les relations

$$\begin{pmatrix} A^2 + B^2 = k^2, & A^2 + C^2 = 1; & C^2 - B^2 = k^2 \frac{1}{2} \\ A^2_1 - B^2_1 = k^2, & A^2_1 + C^2_1 = 1, & B^2_1 + C^2_2 = k^2 \frac{1}{2} \\ A^2_2 - B^2_3 = k^2, & A^2_3 - C^2_2 = 1, & B^2_3 - C^2_3 = k^4 \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

qui, permettant d'exprimer les A2, soit par les B2, soit par les C2, transforment ainsi les Q2 (14)

$$\begin{cases} Q^{2} = B_{s}^{2} - B_{i}^{2} = C_{i}^{2} + C_{i}^{2}, \\ Q_{i}^{2} = B_{i}^{2} + B^{2} = C_{i}^{2} + C_{i}^{2}, \\ Q_{i}^{2} = B_{i}^{2} + B_{i}^{2} = C^{2} - C_{i}^{2}. \end{cases}$$

Ces nouvelles valeurs des Qi vérifient les identités

(47) 
$$\begin{cases} Q^{*}B^{*}_{1}+Q^{*}_{1}B^{*}_{2}-Q^{*}_{1}B^{*}_{2}=\sigma, \\ +Q^{*}C^{*}_{1}+Q^{*}_{1}C^{*}_{1}+Q^{*}_{1}C^{*}_{2}=\sigma, \\ Q^{*}B^{*}_{1}B^{*}_{2}+Q^{*}_{1}B^{*}_{3}B^{*}_{2}-Q^{*}_{1}B^{*}_{3}B^{*}_{2}+Q^{*}_{1}Q^{*}_{1}Q^{*}_{2}, \\ +Q^{*}C^{*}_{1}C^{*}_{1}+Q^{*}_{1}C^{*}_{1}C^{*}_{2}+Q^{*}_{1}C^{*}_{2}C^{*}_{2}+Q^{*}_{1}Q^{*}_{2}Q^{*}_{2}Q^{*}_{2}Q^{*}_{3}, \end{cases}$$

Différentiant les relations (45), remplaçant les A, par leurs valeurs (30), et réduisant, on

$$\begin{pmatrix} \frac{d\mathbf{B}}{dp} = -\mathbf{C}\mathbf{A}, & \frac{d\mathbf{C}}{dp} = -\mathbf{A}\mathbf{B}; \\ \frac{d\mathbf{B}}{dp} = -\mathbf{C}_{1}\mathbf{A}_{1}, & \frac{d\mathbf{C}_{2}}{dp} = -\mathbf{A}_{1}\mathbf{B}; \\ \frac{d\mathbf{B}}{dp} = -\mathbf{C}_{1}\mathbf{A}_{2}, & \frac{d\mathbf{C}_{3}}{dp} = -\mathbf{A}_{3}\mathbf{B}; \\ \end{pmatrix}$$

Enfin, si l'on élève au carré ces dérivées B, et C, , et si, à l'aide des relations (45), on substitue les C; et les A; en B; 'dans les B',2, les A', et les B' en Co dans les C',2, on obtient les deux groupes suivants :

$$\begin{pmatrix} \mathbf{B}'_1 = (k'^2 + \mathbf{B}^2) (k^2 - \mathbf{B}^2) = k^2 k'^2 + (k^2 - k'^2) \mathbf{B}^2 - \mathbf{B}^4, \\ (49) \mathbf{B}'_1^2 = (k'^2 - \mathbf{B}^2_1) (k^2 + \mathbf{B}^2_1) = k^2 k'^2 - (k^2 - k'^2) \mathbf{B}^4_1 - \mathbf{B}^4_1, \\ \mathbf{B}'_2^2 = (\mathbf{B}^2_2 - k'^2) (k^2 + \mathbf{B}^2_3) = k^2 k'^2 + (k^2 - k'^2) \mathbf{B}^2_1 + \mathbf{B}^4_1,$$

$$(C'^{2} = (1 - C^{2})(C^{2} - k'^{2}) = - k'^{2} + (1 + k'^{2})C^{2} - C^{4},$$

$$(5_{0})(C'^{2} = (1 - C^{2})(k'^{2} - C^{2}) = k'^{2} - (1 + k'^{2})C^{2} + C^{4},$$

$$(C_{2}^{1} = (1 + C_{2}^{1})(k^{2} - C_{2}^{2}) = k^{2} + (1 + k^{3})C_{2}^{2} + C_{2}^{2},$$

$$(C_{3}^{2} = (1 + C_{3}^{2})(k^{2} - C_{2}^{2}) = k^{2} + (1 + k^{3})C_{3}^{2} + C_{3}^{2},$$

qui correspondent au groupe (25) des A'.2.

#### § EXVII.

### VÉRIFICATION PAR Y ET PAR .z.

Maintenant, on voit facilement qu'en substituant, dans le premier membre de la première (43), les dernières valeurs des B', 2 (49), il se réduira à l'expression

$$k^2 k'^2 N + B^2 B_1^2 B_2^2 [(k^2 - k'^2) M_1 - M_2],$$

homologue de (A1), M, étant encore le premier membre de la première (17), mais M, celui de la première (47), et N celui de la troisième. Or M, et M, sont tuls; tandis que N est égal au produit des Q; ce produit devenant donc facteur commun; la première (43) donners simplement

$$(51) n^2 = k^2 k'^2,$$

ou la valeur de  $B_i^*$ , quand  $B_i = 0$ . On peut adopter n = +kh', en assignant ainsi le coté des  $\gamma$  positifs.

Pareillement, si l'on substitue, dans le premier membre de la seconde (43), les dernières valeurs des C; <sup>1</sup> (50), il se réduit à

$$k'^{2}N + \hat{C}^{2}\hat{C}_{1}^{2}\hat{C}_{2}^{2}[(1 + k'^{2})M_{1} + M_{2}],$$

M, restant toujours le même, mais M, étant ici le premier

membre de la seconde (47), N celui de la quatrième. Alors,  $M_1$ ,  $M_2$  étant nuls, N égal à Q² Q² Q², la seconde (43) divisée par ce produit donne simplement

(52) 
$$p' = k'^2$$
,

ou la valeur de  $C_i$  a quand  $C_s = 0$ . On peut adopter p = +K ce qui assigne le côté des z positifs.

#### § LXVIII.

#### FAMILLES DU SYSTÈME ELLIPSOIDAL.

Ainsi, il n'y a plus ni indétermination, ni ambiguité. Les valeurs des trois coordonnées rectilignes, exprimées à l'aide des paramètres thermométriques p, du système orthogonal actuel, sont données par les formules

(53) 
$$\begin{cases} kx = lAA_1A_2, \\ kk'y = lBB_1B_2, \\ k'z = lCC_1C_2. \end{cases}$$

Mais quelles sont les trois familles de surfaces conjuguées, de ce système triplement isotherme?

Si nos prévisions se réalisent, l'ellipsoide λ doit faire partie de la famille au paramètre ρ<sub>s</sub>. Pour obtenir l'équation générale de cette famille, il faut éliminer, entre les équations (53), les fonctions inverses des deux autres paramètres ρ et ρ<sub>s</sub>, en se servant des relations (45). Or les équations (53) donnent.

$$(54) \left( \frac{x^2}{A_3^2} + \frac{y^2}{B_2^2} + \frac{z^2}{C_2^2} = \frac{l^2}{A^2 k^2} (k'^2 A^2 A_1^2 + B^2 B_1^2 + k^2 C_1^2 C_1^2), \right)$$

et la parenthèse du second membre, en y substituant les valeurs des B<sup>2</sup> et des C<sup>2</sup> en A<sup>2</sup> déduites des (45), devient d'abord

$$\{k'^2 A^2 A^2 + (k^2 - A^2)(A^2 + k^2) + k^2(1 - A^2)(1 - K^2)\};$$

là, le coefficient total du produit  $A^*$   $A^*$  est  $(k'^2-1+k^4)$ , ou zéro, d'après (4A); le coefficient total de la somme  $(A^*+A^*)$  est  $(-A^*+k^4)$ , ou zéro; il ne reste donc que les termes indépendants des  $A^*$ , qui, réunis, sont  $(-A^*+k^4)$ , ou  $k^*$   $(1-A^*)$ , ou enfin  $A^*k^*$ , d'après (44).

Substituant cette valeur définitive à la parenthèse du second membre, de (54); cette équation, qui ne contient plus que p<sub>s</sub>, et qui représente conséquemment la famillé de surfaces dont cette coordonnée est le paramètre, devient la première du groupe final

(55), 
$$\begin{pmatrix} \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{x^2}{B_1^2} + \frac{a^2}{C_1} = t^2, \\ \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{x^2}{B_1^2} - \frac{a^2}{C_1^2} = t^2, \\ \frac{x^2}{A^2} - \frac{y^2}{B_1^2} - \frac{a^2}{C_1^2} = t^2. \end{pmatrix}$$

Les deux autres équations sont celles des deux autres familles, et s'obtiennent de la même manière, en eliminant successivement, entre les (53), les fonctions inverses des paramètres  $\rho_2$  et  $\rho_1$ , puis celles des paramètres  $\rho_2$  et  $\rho_2$ .

Il est donc bien vrai que la famille au paramètre p, contient un ellipsoide, puisque toutes ses surfaces sont des ellipsoides. De plus, les deux autres familles se composent d'hyperboloides à une nappe et à deux nappes; en sorte que toutes les surfaces conjuguées, sont du second ordre. L'étendue et la simplicité de ces résultats étaient imprévues. La réponse faite par l'analyse est plus riche que la question posée; il en est toujours ainsi quand on la prend exclusivement pour guide.

Telle est, en réalité, la marche rationnelle qui m'a conduit aux coordonnées elliptiques. S'il s'agissait de résoudre un autre problème de même nature, de trouver le système de coordonnées relatif à d'autres corps que l'ellipsoide; ou

121

défini par des conditions différentes, il faudrait sans doute reprendre la même marche : déterminer des fonctions H, qui, satisfaisant aux nouvelles conditions, puissent vérifier les six équations aux différences partielles, régissant ces premières fonctions; puis déterminer des fonctions u, vérifiant les quatre équations aux différences partielles quirégissent des secondes fonctions, quand on y a substitué les valeurs trouvées des H. C'est-à-dire, intégrer successivement neuf équations aux différences partielles du second ordre, et une du premier; toutes simultanées et non linéaires. Problème qui paraît inabordable dans son énoncé général, et qui peut cependant se résoudre sans de grandes difficultés, lorsqu'on le traite particulièrement, et qu'on énumère, à chaque pas franchi, les propriétés analytiques et géométriques qu'il signale, afin qu'elles puissent venir en aide pour franchir le suivant,

#### § LXIX.

### DÉVELOPPEMENTS DES $(A_i, B_i, C_i)$ .

Lorsqu'une recherche de physique mathématique exige. l'emploi du système ellipsoïdal avec ses coordonnées thermométriques. In est pas indispensable de connaître toutes les propriétés des fonctions inverses  $\{\Lambda_i, B_i, C_i\}$ ; même s'il s'agit du problème général énoncé au § LIII, et dont la solition est exposée dans les XVIII et XIX: Leçons sur les fonctions inverses. Tout l'espace est occupé par les trois familles de surfaces conjuguées, avec des valeurs des paramètres comprises entre des limites telles, que la plupart de ces propriétés ne s'y manifestent pas. Il suffit de savoir quelles sont les limites, en quelque sorte géométriques, des  $\rho_i$ , et de pouvoir calculer approximativement les  $\{\Lambda_i, B_i, C_j\}$  qui correspondent aix valeurs des paramètres comprises entre ces limites.

| 122                                                                                                                                              | 42.00                                                                                                                                                                                                                                                                   | euille B                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | F                                                                                                                                                                                                                                                                       | euille B.                                                                                                                                                                                           | S . S . S                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| $\hat{v} = \int_0^T \frac{dI}{\sqrt{H - I^2 V - I^2}} \cdot S \cdot \lambda = K \cdot v = 0 = \int_0^T \frac{\pi}{\sqrt{1 - K \sin \tau}} d\tau$ | $P_{j} = \int_{0}^{B} \frac{dI}{\sqrt{I^{2} - \Gamma} \sqrt{I^{2} - \Gamma}} \cdot S \cdot B = K,  \xi_{j} = g_{j} = g_{j},$ $P_{j} = \int_{0}^{G_{j}} \frac{dI}{\sqrt{I^{2} + \Gamma} \sqrt{I^{2} + \Gamma}} \cdot S \cdot C_{j} = \infty,  P_{j} = g_{j} \neq g_{j}.$ | $\Pi = \frac{\pi}{2} \left[ 1 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 k + \left(\frac{1.3}{3.4}\right)^2 k + \left(\frac{1.3.5}{2.4.6}\right)^2 k + \left(\frac{1.3.5.7}{2.4.6.8}\right)^2 k + \dots \right].$ | $\begin{cases} \lambda = \ell \left( \rho - \frac{1 + \ell^2}{2 \cdot 3} \rho + \frac{(1 + \ell^2)^2 + 4 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \rho - \frac{(1 + \ell^2)^2 + 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} \right) \rho + \phi \phi \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{cases}$ (III.) | $C = 1 - \frac{k^2}{2} e^{-\frac{k^2 (4 - k)}{4}} e^{-\frac{k^2 (4 - k)}{2} \frac{4(k + 4(k + k))}{4}} e^{-\frac{k^2 (4 - k)}{2} \frac{4(k + 4(k + k))}{4}}$ |

Feuille B (snite).

| $\begin{split} & \overline{R} = b \ell \left( \rho_1 - \frac{k^2 - k^2}{x^2} \beta_1 + \frac{(k^2 - k^2)^2 - (2k^2 k^2)}{x^2 + k^2} \beta_1 - \frac{(k^2 - k^2)^2 - (1k_1 2k^2 k^2) (k^2 - k^2)}{x^2 + k^2 + k^2} \beta_1^2 + \dots \right), \\ & C_1 = \ell \left( (1 - \frac{k^2}{x} \beta_1 + \frac{k^2 (k^2 - k^2)^2}{x^2 + k^2} \beta_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - k^2)^2 + (k^2 - k^2)}{x^2 + k^2 + k^2} \beta_1^2 + \dots \right), \\ & \lambda_1 = \ell \left( (1 + \frac{k^2}{x} \beta_1 + \frac{k^2 (k^2 - k^2)^2}{x^2 + k^2} \beta_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - k^2)^2 + (k^2 - k^2)}{x^2 + k^2} \beta_1^2 + \dots \right), \\ & \lambda_2 = \ell \left( (k + \frac{k^2}{x} \beta_1 + \frac{k^2 (k^2 + k^2)^2}{x^2 + k^2} \beta_1^2 + \frac{(k^2 k^2 + k^2)^2 + (k^2 - k^2)}{x^2 + k^2} \beta_1^2 + \dots \right), \\ & \lambda_1 = \ell \left( (k + \frac{k^2}{x} \beta_1 + \frac{k^2 (k^2 + k^2)}{x^2 + k^2} \beta_1^2 + \frac{(k^2 k^2 k^2 + k^2)^2}{x^2 + k^2} \beta_1^2 + \dots \right), \\ & B_2 = k^2 \left( (k + \frac{k^2}{x} \beta_1 + \frac{k^2 k^2}{x^2 + k^2} \beta_1^2 + \frac{(k^2 k^2 k^2 + k^2)}{x^2 + k^2} \beta_1^2 + \dots \right), \\ & B_3 = k^2 \left( (k + \frac{k^2}{x} \beta_1 + \frac{k^2 k^2}{x^2 + k^2} \beta_1^2 + \frac{(k^2 k^2 k^2 k^2 + k^2)}{x^2 + k^2} \beta_1^2 + \dots \right), \\ \end{split}$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

les  $h_i$  par  $\frac{1}{H}$ , se met sous la forme

$$\frac{d^2u}{d\rho_1 d\rho_2} = \frac{d\log H_1}{d\rho_2} \frac{du}{d\rho_1} + \frac{d\log H_2}{d\rho_1} \frac{du}{d\rho_2}$$

Puisque les  $H_i$  (5) ne contiennent les  $\rho_i$  qu'implicitement par les  $\Lambda_i$ , il peut en être de même de la fonction u. Alors, chaque dérivée en  $\rho_i$  pourra être remplacée, par celle en  $\Lambda$  multipliée par  $\Lambda'_i$ . Faisant ce changement, et supprimant le facteur commun  $\Lambda'_i$   $\Lambda'_i$ , l'équation précédente devient

(33) 
$$\frac{d^3u}{dA_1dA_2} = \frac{d\log H_1}{dA_2} \frac{du}{dA_1} + \frac{d\log H_2}{dA_1} \frac{du}{dA_2}$$

Les expressions (5) donnent immédiatement

$$\frac{d \log \mathbf{H}_1}{d \mathbf{A}_1} = \frac{d \log \mathbf{Q}}{d \mathbf{A}_1} = + \frac{\mathbf{A}_2}{\mathbf{Q}^2},$$

$$\frac{d \log \mathbf{H}_1^{\bullet}}{d \mathbf{A}_1} = \frac{d \log \mathbf{Q}}{d \mathbf{A}_1} = -\frac{\mathbf{A}_1}{\mathbf{Q}^2}.$$

En y substituant ces valeurs, et la multipliant par Q<sup>\*</sup> remplacé par sa valeur (14), l'équation (33) est définitivement

(34) 
$$(A_2^2 - A_1^2) \frac{d^3 u}{dA_1 dA_2} - A_2 \frac{du}{dA_1} + A_1 \frac{du}{dA_2} = 0$$

On intégrera cette équation linéaire aux différences partielles, et ses homologues, par le procédé général adopté en physique mathématique. Ce procédé consiste à composer la fonction intégrale d'une suite de termes simples, vérifiant tous et séparément les équations à intégrer; et quand il sagit d'une fonction-de-point, chaque terme simple est le produit de quatre facteurs, le premier étant une constante arbitraire, les trois autres ne variant chacun qu'avec l'une des coordonnées.

On poser'a donc.

$$(35) u = S GFF, F_3;$$

G étant la constante arbitraire; chaque facteur F ne variant qu'avec go, et S indiquant, ici, la sommed'un nombre de termes semblables, qui peut être infini. Le terme simple de (35), substitué dans l'équation (34) qu'il doit vérifier, donnera

$$(A_2^2 - A_1^2) \frac{dF_1}{dA_1} \frac{dF_2}{dA_2} - A_2F_2 \frac{dF_1}{dA_1} + A_1F_1 \frac{dF_2}{dA_2} = 0$$

ou, par une transformation facile, les deux premiers membres de l'égalité multiple

(36) 
$$A_2^2 - \frac{A_2 F_2}{F} = A_1^2 - \frac{A_1 F_1}{F} = A^2 - \frac{AF}{F'} = \sigma$$

(F. étant la dériyée de F. en A.). Si, au lieu de l'équation (33), on prenaît successivement ses deux homologues, on trouverait que le troisième membre de (36) doit être égal, soit au premier, soit au second. Ainsi, l'égalité multiple (36) indique, à elle seule, que le terme simple vérifie les trois équations à intégrer.

Les trois premiers membres (36) ne pouvant contenir, chacun qu'une des trois variables p, différente de l'un à l'autre, leur valeut commune est nécessairement une constante e. Les équations différentielles (36) peuvent se mettre sous la forme

$$\frac{d\mathbf{F}_{i}}{\mathbf{F}_{i}} = \frac{\mathbf{A}_{i} d\mathbf{A}_{i}}{\mathbf{A}_{i}^{2} - e}, \cdots, \quad 3,$$

et, à un facteur constant près, leur intégration donne

$$F_i = \sqrt{\pm (A_i^2 - e)}, \dots, 3;$$

avec ces valeurs, l'intégrale générale (33) devient

(37) 
$$u = \int \sqrt{g(\Lambda^2 - c)(\Lambda^2 - c)(\Lambda^2 - c)}$$

(en playant la constante arbitraire sons le radical, afin de pouvoir lui donner un signe tel, que écradical soit torijours réel). Telle est la valeur générale de tonte coordonnée réctiligne u, exprinée à l'aidé des paramètres a, du système ordrogonal actuel, et vérifant le groupe (28), § L.

#### § LXIV.

#### VALEURS DES FONCTIONS #.

Or:  ${}^{\alpha}$ Si u ext la coordonnée x définic au § LXII, tons . Les termes, de u (37) doivent s'annuler pour  $\rho \Rightarrow 0$  ou pour .  $A \Rightarrow 0$ ; il faut donc que la constante x soit nulle partout : ec qui donne à la coordonnée x la forme .

$$mx = l \, AA_1 A_2;$$

en remplaçant  $\sum_i \sqrt{g}$  par la ligné  $l_i$  divisée par un coefficient numérique m.  $2^q$  Su est la coordonnée j définie au  $\xi$  LXII, tous les termes de m (3j) doivnt s'annuler pour  $\rho_i \stackrel{.}{=} \phi$  ou pour  $\Lambda_i = k$ ; il fant done que la constante c soit partout égale à  $k^2$ ; ce qui donne à la coordonnée j. La forme

$$(38') ny = lBB, B,$$

en remplacant  $S\sqrt{-g}$  par la ligne l, divisée par un coefficient numérique n.  $3^{\circ}$  Si u est la coordonnée z définie au § LXII, tous les termes de u ( $3^{\circ}$ ) doivent s'aungler pour  $A_{z}=1$ ; il faut donc que la constante e soit partont égale à l'unité : ce qui doute à la coordonnée z la forme

$$(38'') pz = lCC_iC_2;$$

on remplaçant  $\sum \sqrt{g}$  par la ligne l divisée par un coefficient numérique p .

#### · & LXV.

#### VÉRIFICATION DE LA QUATRIÈME ÉQUATION EN " PAR x. :

Mais les nombres (m, n, p) doivent avoir des valeurs déterminées, car le système orthogonal acute n cloit. renfermer d'autre constante apitraire que la ligne  $\ell$ , et les axes rectilignes choisis ont des positions complétement assignées par ce système. Or, il existe une quatrième, equation aux différences partielles, que toute coordonnée rectiligne n, considérée comme fonction des  $\rho$ , doit essentiellement yérifier. C'est l'équation (29), S, L, qui, en  $\gamma$  reinplaçant les h, par  $\frac{1}{\epsilon}$ , et les H nar leurs valeurs (5), devient

 $h_i$  par  $\frac{1}{H_i}$ , et les  $H_i$  par leurs valeurs (5), devient

$$(39) \qquad Q^{2} \left(\frac{du}{d\rho}\right)^{2} + Q^{2}_{1} \left(\frac{du}{d\rho_{1}}\right)^{2} + Q^{2}_{2} \left(\frac{du}{d\rho_{2}}\right)^{2} = I^{2} Q^{2} Q^{2}_{1}$$

C'est done la vérification indispensable de cette équatiou, assez compliquée, qui doit assigner les valeurs des nombrés constants (m,n,p), lorsqu'on y substituera successivement à ules valeurs trouvées des (x,y,z).

S'il s'agit de x, la valeur (38) transformera ainsi l'équation (39),

- (40) 
$$Q^2 A'^2 A_1^2 A_2^2 + Q_1^2 A'_1^2 A_2^2 A^2 + Q_2^2 A'_2^2 A^2 A_3^2 = m^2 Q^2 Q_1^2 Q_2^2$$

[et l'on remarquera la disparition du facteur commun  $l^2$ , laquelle n'aurait pas lieu, si la ligne l des H. (5) était différente de celle des u (38)].

Designons respectivement par M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>, N les premiers membres des deux premières et de la quatrième identité (17). On voit, sans peine, qu'en substituant, dans le premier membre de (40), les dernières valeurs de A'' (25), il se réduira à

(4i) 
$$k^2N := A^2A_1^2[A_2^2][N_2 + (1+k^2)M_1];$$
 ,

et M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub> étant puls, tandis que N est égal au produit des Q<sup>r</sup>, l'équation (40) donnera simplement, en supprimant ce produit devenu facteur commun,

$$(42) m^2 = k^2,$$

on la valeur de  $\Lambda'^a$  quand  $\Lambda = 0$ . On peut adopter m = +k, ce qui ne fait qu'assigner le côté des x positifs.

#### . S LXVI.

#### FONCTION INVERSE DOMINANTE

Mais, quand il s'agit de y et de z, leurs valeurs (38') et (38") transforment successivement l'équation (39) de ces deux manières

$$(43) \left\{ \begin{array}{l} Q^{2}B^{\prime 2}B^{2}_{1}B^{2}_{2} + Q^{2}_{1}B^{\prime 2}_{1} + Q^{2}_{2}G^{\prime 2}_{2} + Q^{2}_{2}B^{\prime 2}_{3} + Q^{2}_{3}B^{\prime 2}_{3} + Q^{2}_{3}B^{\prime 2}_{3} + Q^{2}_{3}Q^{2}_{3}, \\ Q^{2}C^{\prime 2}C^{\prime 2}_{1}C^{\prime 2}_{1} + Q^{2}_{1}C^{\prime 2}_{1}C^{\prime 2}_{2} + Q^{2}_{2}C^{\prime 2}_{3}C^{\prime 2}_{3} + Q^{2}_{3}D^{\prime 2}_{3} + Q^{2}_{3$$

et și l'on entreprend de déterminer les constantes n 'et p, en substituant, dans ces équations, aux  $(B', B_i^*, C_i^*, C_i^*, C_i^*)$ , en substituant, dans ces équations, aux  $(B', B_i^*, C_i^*, C_i^*)$ , et a l'en saint substitut qu'après des calculs beaucoup plus longs et plus pénibles que celui qui précède. Tandis que si l'on adopter, pour fonetions invérses dominantés, au lieu des  $A_i$ , les  $B_i$  quand il s'agit de p, les  $C_i$  quand ils agit de p, on obtient les valeurs de n et de p aussi facilement que cellede m.

Cette circonstauce s'ajoute à beaucoup d'autres, pour montrer que, dans chaque groupe (A., B., C.), les trois fonctions inverses ont la même importance; qu'elles doivent ètre employées simultancment, et surtout que l'on doit pouvoir, suivant les eas, prendre l'une quelconque d'entre clles pour la dominante. Il suffit d'ailleurs de grouper un petit nombre de formules, pour que les propositions établies au point de vue des A., le soient à celui des B-c à celui des C. Si l'on introduit le complément de ka à l'unité, en posant

$$(44) 1 - k^2 = k'^2,$$

·les valeurs (29) donnent les relations

(45) 
$$\begin{cases} A^{2} + B^{2} = A^{2}, \quad A^{3} + C^{2} = 1; \quad C^{2} - B^{2} = A^{2}; \\ A^{1}_{1} - B^{1}_{1} = A^{2}, \quad A^{1}_{1} + C^{2}_{1} = 1; \quad B^{2}_{1} + C^{2}_{1} = A^{3}; \\ A^{2}_{2} - B^{2}_{2} = A^{2}, \quad A^{1}_{2} - C^{2}_{2} = 1; \quad B^{2}_{2} - C^{2}_{2} = A^{2}; \end{cases}$$

qui, permettant d'exprimer les A, soit par les B, soit par les C, transforment ainsi les Q, (14)

$$(46) \qquad \begin{cases} Q^{i} = B_{s}^{2} - B_{i}^{2} = C_{s}^{i} + C_{i}^{i}, \\ Q_{i}^{2} = B_{s}^{2} + B^{2} = C_{i}^{2} + C_{i}^{2}, \\ Q_{i}^{2} = B_{i}^{2} + B^{2} = C^{2} - C_{i}^{2}. \end{cases}$$

Ces nouvelles valeurs des Qi vérifient les identités

$$\begin{cases} Q^{1}B^{1}_{1}+Q^{1}_{1}B^{1}_{1}-Q^{2}_{1}B^{1}_{1}=o,\\ -Q^{1}C^{1}_{2}+Q^{1}C^{1}_{1}+Q^{1}_{1}C^{1}_{2}=\sigma,\\ Q^{1}B^{1}_{1}B^{1}_{1}+Q^{1}_{1}B^{1}_{1}B^{2}_{1}-Q^{1}_{1}B^{1}_{1}B^{1}_{1}+Q^{1}_{1}Q^{1}_{1}C^{1}_{1}\\ -Q^{1}C^{1}_{1}+Q^{1}C^{1}_{1}C^{1}_{1}C+Q^{1}_{1}C^{1}_{1}C^{1}_{2}=Q^{1}_{1}Q^{1}_{1}Q^{1}_{1}, \end{cases}$$

Differentiant les relations (45), remplaçant les A', par leurs valeurs (30), et réduisant, on a

$$\begin{pmatrix} \frac{dB_{p}}{d\rho} = -CA, & \frac{dC_{p}}{d\rho} = -AB, \\ \frac{dB_{p}}{d\rho} = -C_{p}A_{p}, & \frac{dC_{p}}{d\rho} = -A_{p}B_{p}, \\ \frac{dB_{p}}{d\rho} = -C_{p}A_{p}, & \frac{dC_{p}}{d\rho} = -A_{p}B_{p}, \end{pmatrix}$$

Enfin, si l'on élève au carré ces dérivées B', et C', et si, à l'aide des relations (45), on substitue les C', et les A', en B', dans les B', et les A', et les B', en C', dans les C', et no obtient

les deux groupes suivants :

$$\begin{pmatrix} B^2_1 = (k^2 + B^2) (k^2 - B^2) = -k^2 k^2 + (k^2 + k^2) B^2 - B^4, \\ B^2_1 = (k^2 - B_1^2) (k^2 + B_1^2) = -k^2 k^2 - (k^2 - k^2) B_1^2 - B_1^2, \\ B^2_2 = (B_1^2 - k^2) (k^2 + B_2^2) = -k^2 k^2 + (k^2 - k^2) B_2^2 + B_1^2,$$

$$\begin{pmatrix} c_1 = (1 - C_1)(k^2 - C_2) = k^2 + (1 + k^2)C_1 + C_2 \\ C_2 = (1 + C_2)(k^2 - C_2^2) = k^2 + (1 + k^2)C_2 + C_2^4, \end{pmatrix}$$

qui correspondent au groupe (25) des A/2.

### § LXVII.

#### VÉRIFICATION PAR y ET PAR .z.

Maintenant, on voit facilement qu'en substituant, dans le premier membre de la première (43), les dernières valeurs des B', 2 (49), il se réduira à l'expression

$$k^2 k'^2 N + B^2 B_1^2 B_2^2 [(k^2 - k'^2) M_1 - M_2],$$

homologue de (41); M, étant encore le premier membre de la première (17), mais M, celui de la première (47); et N celui de la troisième. Or M, et M, sont nuls; tandis que N est. égal au produit des Q'; ce produit devenant donc facteur commun, la première (43) donnera simplement

$$(51) n2 = k2 k2,$$

ou la valcur de  $B_i^*$ , quand  $B_i = 0$ . On peut adopter n = +kk', en assignant ainsi le côté des  $\gamma$  positifs.

Parcillement, si l'on substitue, dans le premier membre de la seconde (43), les dernières valeurs des C<sub>4</sub>\* (50), il se réduit à

$$k'^2 N + \dot{C}^2 \dot{C}_i^2 \dot{C}_j^{2} [(1 + \lambda'^2) M, + M_i],$$

M, restant toujours le même, mais M, étant ici le premier

membre de la seconde (47), N celui de la quatrième. Alors,  $M_1$ ,  $M_2$  étant nuls, N égal à Q² Q² Q³, la seconde (43) divisée par ce produit donne simplement

$$p^3 = k'^2$$
,

ou la valent de G, a quand G = 0. On peut adopter p = +k', ce qui assigne le coté des z positifs.

### § LXVIII.

#### FAMILLES DU SYSTÈME ELLIPSOIDAL.

Ainsi, il n'y a plus ni indétermination, ni ambiguité. Les valeurs des trois coordonnées rectilignes, exprimées à l'aide des paramètres thermométriques ρ, du système orthogonal actuel, soni données par les formules

(53) 
$$\begin{cases} kx = lAA, A, \\ kk'y \Rightarrow lBB, B, \\ k'z = lCC, C, \end{cases}$$

Mais quelles sont les trois familles de surfaces conjuguées, de ce système triplement isotherme?

Si nos prévisions se réalisent, l'ellipsoide λ doit faire partie de la famille au paramètre ρ<sub>t</sub>. Pour obtenir J'equation générale de cette famille, il faut éliminer, entre les équations (53), les fonctions inverses des deux autres paramètres ρ et ρ<sub>t</sub>, en se servant des relations (45). Or les équations (53) donnent.

(54) 
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{B_2^2} + \frac{z^2}{C_2^2} = \frac{I^2}{A^2 A'^2} (k'^2 A^2 A_1^2 + B^2 B_1^2 + k^2 C_1^2 C_1^2),$$

et la parenthèse du second membre, en y substituant les valeurs des B', et des C', en A', déduites des (45), devient d'abord

$$\{k'^2 A^2 A^2 + (k^2 - A^2)(A^2 - k^2) + k^2(1 - A^2)(1 - A^2)\}$$

là, le coefficient total du produit  $\Lambda^{\lambda} \Lambda^{\lambda}_i$  est  $(k'^{\pm} - 1 + k^{\lambda})$ , ou zéro, d'après  $(A_i^{\lambda})_i$ , le coefficient total de la somme  $(\Lambda^{\lambda} + \Lambda^{\lambda}_i)$  est  $(-k^{\lambda} + k^{\lambda})$ , ou zéro; il ne reste donc que les termes indépendants des  $\Lambda^{\lambda}_i$ , qui, réunis, sont  $(-k^{\lambda} + k^{\lambda})$ , ou  $\Lambda^{\lambda}_i$  ( $-k^{\lambda} + k^{\lambda}$ ), ou enfin  $\Lambda^{\lambda} \Lambda^{\lambda}_i$ , d'après (44).

Substituant cette valeur définitive à la parenthèse du second membre de (54), cette équation, qui ne contient plus que  $\rho_s$ , et qui représente conséquemment la famille de surfaces dont cette coordonnée est le paramètre, devient la première du groupe final

(55) 
$$\frac{\left(\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{B_2^2} + \frac{z^2}{G_2^2} = P_1, \right. }{\left(\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{B_2^2} - \frac{z^2}{G_2^2} = P_2, \right. }{\left(\frac{x^2}{A_1^2} - \frac{y^2}{B_2^2} - \frac{z^2}{G_2^2} = P_2, \right. }$$

Les deux autres équations sont celles des deux autres familles, et s'obtiennent de la même manière, en climinant successivement, entre les (53), les fonctions inverses des paramètres  $\rho_2$  et  $\rho_2$ , puis celles des paramètres  $\rho_3$  et  $\rho_4$ .

Il est donc bien vrai que la famille au paramètre p, contient un ellipsoide, puisque toutes ses surfaces sont des ellipsoides. De plus, les deux autres familles se composent d'hyperboloides à une nappe et à deux nappes; en sorte que toutes les surfaces conjuguées sont du second ordre. L'étendue et la simplicité de ces résultats étaient imprévues. La réponse faite par l'analyse est plus riche que la question posée; il en est toujours ainsi quand on la prend exclusivement pour guide.

Telle est, en réalité, la marche rationnelle qui m'a conduit aux coordonnées elliptiques. S'il s'agissait de résoudre un autre problème de mème nature, de trouver le système de coordonnées relatif à d'autres corps que l'ellipsoïde; ou défini par des conditions différentes, il faudrait sans doute reprendre la même marche : déterminer des fonctions H, qui, satisfalsant aux nouvelles conditions, puissent vérifier les six équations aux différences partielles, régissant ces premières fonctions; puis déterminer des fonctions u, vérifiant les quatre équations aux différences partielles quirégissent ces secondes fonctions, quand on y a substitué les valeurs trouvées des H. C'est-à-dire, intégrer successivement neuf équations aux différences partielles du second ordre, et une du premier; toutes simultanées et non linéaires. Problème qui paraît inabordable dans son énoncé général, et qui peut cependant se résoudre sans de grandes difficultés, lorsqu'on le traite particulièrement, et qu'on énumère, à chaque pas franchi, les propriétés analytiques et géométriques qu'il signale, afin qu'elles puissent venir en aide pour franchir le suivant.

#### & LXIX.

### DÉVELOPPEMENTS DES $(A_i, B_i, C_i)$ .

Lorsqu'une recherche de physique mathématique exige, l'emploi du système ellipsoidal avec ses coordonnées thermométriques, il n'est pas indispensable de connaître toutes les propriétés des fonctions inverses (A, B, Ci); même s'il s'agit du problème général énoncé au § LIII, et dont la solution est exposée dans les XVIIIe et XIXe Leçons sur les fonctions inverses. Tout l'espace est occupé par les trois familles de surfaces conjuguées, avec des valeurs des paramètres comprises entre des limites telles, que la plupart de ces propriétés ne s'y manifestent pas. Il suffit de savoir quelles sont les limites, en quelque sorte géométriques. des  $\rho_{e_1}$  et de pouvoir calculer approximativement les  $(\Lambda_{e_1})$ Bi, C.) qui correspondent aux valeurs des paramètres comprises entre ces limites.

| ı. | Ł. | ۱ | 74 | , | Ŋ |
|----|----|---|----|---|---|
|    |    | ٩ |    |   |   |
|    |    | ı |    |   |   |

| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
|------------------------------------------------------|
| 1                                                    |
|                                                      |

| ) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{split} &   \vec{k}   = k k^2 \left( s_1 - \frac{k^2 - k^2}{2 \cdot 3} s_1 + \frac{(k^2 - k^2) - 19 k^2}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} s_2 - \frac{(k^2 - k^2) - 11 \cdot 19 k^2}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 k^2} s_2^2 + \cdots \right), \\ & C_1 = k^2 \left( 1 - \frac{k^2}{2} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2)}{2 \cdot 3 \cdot 4} s_2^2 + \frac{(k^2 - 4k^2 k^2 + 6k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} s_2^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_1 = k \cdot \left( 1 + \frac{k^2}{2} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 3 \cdot 4} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2 k^2 + 6k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_2 = k \cdot \left( \frac{k^2 + \frac{k^2}{2} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 3 \cdot 4} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_1 = k \cdot \left( \frac{k^2 + \frac{k^2}{2} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 3 \cdot 4} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 3 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_2 = k \cdot \left( \frac{k^2 + \frac{k^2}{2} s_1^2 + \frac{k^2}{2} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 3 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_1 = k \cdot \left( \frac{k^2 + \frac{k^2}{2} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 3 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_2 = k \cdot \left( \frac{k^2 + \frac{k^2}{2} s_1^2 + \frac{k^2}{2} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_1 = k \cdot \left( \frac{k^2 + \frac{k^2}{2} s_1^2 + \frac{k^2}{2} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_2 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_2 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \frac{k^2 (k^2 - 4k^2) \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_1 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \frac{k^2 k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_2 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_1 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_2 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_1 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_2 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_1 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_2 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_1 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_2 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_1 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{2 \cdot 4} s_1^2 + \cdots \right), \\ & \lambda_2 = k \cdot \left( \frac{k^2 - k^2 \cdot k^2}{$ | $B = P_1 \left( 1 + \frac{67}{2} + \frac{4R^2 + 1}{3.3.4} \cdot 54 + \frac{16R^2 + 16R^2 + 16R^2 + 1}{3.3.4.3.6} \cdot 54 + \frac{1}{3.3.4.3.6} \cdot 54 + \frac{1}{3.3.4.3.$ |

La feuille B contient toutes les formules qui sont alors nécessaires. Dans le tableau 1, les p, sont exprimés par des intégrales, en A, pour p, en B, pour p, en C, pour p,; de telle sorte que la limite inférieure de chaque intégrale soit zéro; les trois fonctions inverses sont remplacées sous le signe somme par la même variable f, et ne figurent qui aux dimites supérieures des intégrales. Quand ces limites sont, k pour A, d'pour B, l'infini pour C<sub>1</sub>, les p, ont atteint leurs dernières valeurs représentées par v<sub>0</sub>.

Ces dernières valeurs  $\sigma_i$  sont des nombres qui dépendent de la constante  $k^*$ ; la formule II donne le développement du nombre  $\sigma$  en  $k^*$ ; on l'obiter facilement à l'aide de l'intégrale définie elliptique, dans laquelle  $\sigma$  se transforme, et qui est placée à la fin de la première ligne du tableau I. On établit, par la transformation des intégrales définies  $\sigma_i$ , que  $\delta_i = \sigma_i$ , et que  $\sigma_i = \sigma'$ ;  $\sigma'$  étant ce que devient  $\sigma$  quand on y change  $k^*$  en k'?

Les tableaux III, IV et V contiennent les premiers termes des développements que donne la série de Maclaurin, pour les neuf fonctions inverses  $(\Lambda_{ij} B_i, C_i)$ .

Dans le système ellipsoidal exprimé par ses coordonnées thermométriques, on peut n'admettre que les valeurs des paramètres  $\rho_i$  comprises entre  $-\sigma_i$  et  $+\sigma_i$ . Alors les six fonctions inverses  $\{B,C_1,C_1,A_1,A_2,B_3\}$  restent constamment positives, tandis que les trois autres  $\{A,B_1,C_3\}$  prenent le signe de leurs variables. D'après cela, il résulte du groupe  $\{53\}$  que x change de signe avec p par A, y avec p, par  $B_1$ , x avec p, par  $C_1$ , A l'origine O des coordonnées, les  $^2\sigma_2$  sont tults ainsi que les x.

# HUITIÈME LECON.

#### SYSTÈME ELLIPSOIDAL:

Definition géométrique du système ellipsordal. — Sa généralité et ses varitétés. — Courbures des surfaces, courbures propres des arcs d'intersection; leurs relations. — Lois particulières; familles de surfaces secon daires.

#### § LXX

### SA DÉFINITION GÉOMÉTRIQUE.

Le système ellipsoidal étant tel, qu'auçune des six courbures n'est généralement mulle, pourra servir, mieux que celui des coordonnées sphériques, à vérifier, et même à étendre, les lois qui régissent les surfaces orthogonales. La définition géométrique complète du nouveau système, ne peut donc que faciliter ces applications.

Les relations (45), § LXM, expriment que les trois familles de surfaces du seçond ordre (55), § LXVIII, sont-homofoclase, ets-à-dire que leurs sections principales on les mêmes foyers. Portant, de part et d'autre de l'origine O, sur l'axe des x, d'abord  $\overrightarrow{OF}$  et  $\overrightarrow{OF}'$  égales à k', cusuite  $\overrightarrow{OF}$  et  $\overrightarrow{OF}'$  égales à k't; les points  $\overrightarrow{F}$ ,  $\overrightarrow{F}'$ , f, f, f, f, f, sont les six foyers constants, tous situés dans le plan des x'.

L'ellipse dont les axes sont  $\overrightarrow{FF}$ ,  $\overrightarrow{J'J_s}$ , et qui a consequemment pour foyers  $f_1$ ,  $f'_1$ , est appelée l' ellipse focale, parce qu'elle concentre, dans sa propre définition, les six foyers constants du système: L'hyperbole, située dans le plan des  $zz_1$ , dont les sommets sont fet  $f'_1$ , et les foyers F et

F', est appelée l'h, perbole ombilicale, parce qu'elle trace, sur chaque ellipsoide de la troisième famille, les quatre points connus sous le nom d'ombilies.

La première et la dernière surface de chacune des trois, familles ρ<sub>i</sub> sont planes. Le plan des γχ appartient entièrement à la première surface ρ. Le plan des πχ est partage, entre la dernière surface ρ, et la première surface ρ, par l'hyporbole ombilicale. Le plant des πχ est partage, entre la dernière surface ρ<sub>1</sub>, et la première surface ρ, par l'ellipse focale, La sphère de rayon infini est, en totalité, la dernière surface ρ<sub>1</sub>.

On obtient une définition géométrique elaire, rapide et complète du système ellipsoidal, en se plaçant sur la, première surface d'une des trois familles, qu's se meut et se déférenc, de manière à se superposer successivement sur toutes les autres surfaces de la même famille; jusqu'à la dernière; puis, en passant sur le même plan, et par l'intermédiaire, soit de l'hyperhole ombilicale, soit de l'ellipse foeale, à la première surface d'une autre famille, qui se meut et se déforme à son tour.

La famille d'hyperboloides à deux nappes au paramètre  $\rho$ , commence par la surface  $\rho = 0$ , ou par le plan des yz dans toute son étendue. Ce plan se dédouble dans le sens des x, de manière à former deux nappes, qui s'eloignent et s'intéchissent en sens opposés; celle de droite preud les valeurs pésitives du paramètre  $\rho$ , celle de gauche les valeurs négatives. En continuant à s'eloigner et à s'intléchir, plus dans le sens des y que dans celui des z, les deux nappes mobiles, après avoir balayé tout l'espace, aboutissent aux parties intérieures de l'hyperbole ombilicale ; la, le paramètre  $\rho$  atteint ses valeurs limites  $\pm \sigma_3$  en sorte que la dernière surface de la première famille est une plaque hyperbolique à deux nappes.

La partie du plan des zx, extérieure à l'hyperbole om-

bilicale, forme la plaqué liyperholique, à une nappe, première surface de là seconde famille, où le paramètre ρ, est zéro. Cette plaque se dédoible dans le sens des γ, de manière à former up hyperboloîde à une nappe, qui s'ouvre et s'infléchit de plus en plûs; la partic qui s'ouvre en avant du plan des zx prend les valeurs positives du paramètre ρ,, celle qui s'ouvre en arrière les valeurs négatives. Les sommets de l'ellipse de gorge marchent de f et l' vers F et F', de l'origine O vers 3 et 3'. Quand cette ellipse se confond avec l'ellipse focale, la nappe mobile, qui a balayé fout l'espace en s'infléchissant, se couche définitivement sur le plan des xγ, et forme la plaque indéfinie à vide ellipique, dernière surface de la seconde famille, où le paramètre γ, atteint ses valeurs limites ± xγ'.

La partie, du plair des xy, intérieure à l'ellipse focale, forme la plaque elliptique, première surface de la troisième famille, où le paramètre ep, est zéro. Cette plaque se dédouble dans le sens des z, de manière à former un ellipsoïde d'abord très-aplati, et qui, en s'agrandissant et se gonflant de plus, balaye encore tout l'espace, pour aboutir à la sphère de rayon intini, dernière surface de la troisième famille, où le paramètre g₂ atteint ses Valeurs limites ± c; la partie supérieure au plan des xy ayant pris les valeurs positivés de ρ̂, la partie inférieure les valeurs négatives.

### § LXXI.

### SES LIMITES ET SES VARIÉTÉS.

Le système ellipsordal, qui vient d'ètre défini géométriquement, est loin d'être unique, comme le système cylindrique des coordonnées polaires, ou comme le système conique habituel des coordonnées sphériques, lesquels réstent constamment et partout les mèmes. Pour la même grandeur de la ligne l, il existe, en réalité, autant de systèmes ellipsoidaux différents et non superposables, que de valeurs fractionnaires comprises entre zéro et l'unité, successivement assignées à la constante k, ou au rapport des demi-distances focales  $\overline{OI}$  et  $\overline{OF}$ . De plus, à la même valeur de k, ou du rapport de  $\overline{OI}$  à  $\overline{OF}$ , correspondent une infinité de systèmes semblables, mais non superposables, qu'idiffèrent entre eux par la grandeur de la ligne l ou de la demi-distance focale  $\overline{OF}$ .

Lorsque, l'restant le même, on prend la limite k = 0, ou qu'on annule la demi-distance focale Of, on a le système particulier des ellipsordes planétaires, dont les trois familles sont : celle des plans méridiens au paramètre azimutal \(\rho\_i\); et celle des plans méridiens au paramètre azimutal \(\rho\_i\); et celle des ellipsordes de révolution à une nappe, au paramètre \(\rho\_i\); et celle des ellipsordes de révolution autour du petit axe de leur ellipse méridienne, L'hyperbole ombilicale se réduit à l'axe polaire des z; l'ellipse focale, au vercle lieu géométrique des foyers constants, des sections méridiennes des deux dernières familles.

Lorsque, l'restant encore le même, ou prend la seconde limite k= 1, ou qu'on égale la demi-distance focale \( \overline{O} \) fa de système particulier des ellipsoides ovaires, dont les trois familles sont : celle des hyperboloides de révolution à deux nappes, au paramètre p; celle des plans méridiens, au paramètre examutal p,; et celle des ellipsoides de révolution autour du grand axe de leur ellipse méridienne. L'hyperbole ombilieale se réduit aux deux parties de l'axe polaire des x, situées en deçà de F', et au delà de F. L'ellipse focale se réduit à la droite comprise catre les deux points F et F', seuls foyers constants des sections méridiennes de la première et de la troisième famille.

Pour tons les systèmes ellipsoidaux semblables, correspondant à la même valeur de k, et à des grandeurs différentes de la ligne l, les cones asymptotes des hyperboloides homofocaux à deux nappes et à une nappe forment deux familles orthogonales de surfaces coniques du second ordre, lesquelles restent les mêmes pour tous les systèmes semblables. A la limite de l=o, ces cônes s'associent avec la famille de sphères concentriquies, pour composer un système orthogonal conique et triplement isotherme, taugent vers l'infini à tous les systèmes ellipsoidaux correspondant à la même valeur de k.

Les deux systèmes coniques, tangeuts vers l'infini aux systèmes des ellipsoïdes planetaires et ovaires, ne sont autres que le système conique habituel des coordonnées sphériques. Lequel semble se présenter, à la fin de cette énumération de tous les systèmes nouyeaux, nés de la même recherche, comme pour nous rappeler qu'au départ ses indications out puissamment contribué à la faire réussir.

#### & LXXII.

#### COURBURES DE SES SURFACES.

Étudions maintenant les courbures du système ellipsoïdal, pris dans toute sa généralité. Si l'on pose, pour simplifier,

(1) 
$$\frac{ABC}{Q_1Q_2} = G_1, \quad \frac{A_1B_1C_2}{Q_2Q} = G_1, \quad \frac{A_2B_2C_2}{QQ_1} = G_2,$$

les six courbures des surfaces conjuguées, déjà exprimées au § LXI, peuvent s'écrire aiusi :

(2) 
$$\begin{cases} \frac{1}{r'} = +\frac{G}{\ell Q_1^2}, & \frac{1}{r''} = +\frac{G}{\ell Q_1^2}; \\ \frac{1}{r'_1} = +\frac{G_1}{\ell Q_1^2}, & \frac{1}{r_1} = -\frac{G_1}{\ell Q_1^2}; \\ \frac{1}{r_1} = -\frac{G_1}{\ell Q_1^2}, & \frac{1}{r'_2} = -\frac{I}{\ell Q_1^2}. \end{cases}$$

Les courbures des hyperboloïdes à deux nappes sont posinves, celles des hyperboloïdes à une nappe de signes contraires, celles des ellipsoïdes négatives, conformément à la règle du § XXVIII.

Les courbures sphériques de trois familles desurfaces, lesquelles sont aussi leurs courbures paramétriques, deviennent alors

(3) 
$$\begin{cases} \frac{1}{r'} + \frac{1}{r'} = \frac{1}{\sigma} = -\frac{G}{2} \frac{Q_{i}^{2} + Q_{i}^{2}}{Q_{i}^{2}Q_{i}^{2}}, \\ \frac{1}{r'_{i}} + \frac{1}{r_{i}} = \frac{1}{\sigma} = -\frac{G}{r} \frac{Q_{i}^{2} - Q_{i}^{2}}{Q_{i}^{2}Q_{i}^{2}}, \\ \frac{1}{r_{i}} + \frac{1}{r_{j}} = \frac{1}{\sigma_{i}} = -\frac{G}{r} \frac{Q_{i}^{2} + Q_{i}^{2}}{Q_{i}^{2}Q_{i}^{2}}, \end{cases}$$

Les différences et les produits des deux courbures de chaque surface p, s'expriment plus simplement encore, car on a, en se rappelant la première identité (17), § LVI,

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} - \frac{1}{r^2} = \frac{G}{r} \frac{Q^2}{Q^2_1 Q^2_2}, & \frac{G^2}{r^2 r^2} = \frac{G^2}{r^2 Q^2_1 Q^2_2}, \\ \frac{1}{r^2_1} - \frac{1}{r} = \frac{G}{r} \frac{Q^2_1}{Q^2_1 Q^2_2}, & \frac{1}{r^2_1 r^2} = -\frac{G^2}{r^2 Q^2_1 Q^2_2}, \\ \frac{1}{r^2} - \frac{1}{r^2_2} = \frac{G}{r} \frac{Q^2_1}{Q^2_1 Q^2_1}, & \frac{1}{r^2_2 r^2_2} = \frac{G^2}{r^2 Q^2_1 Q^2_2}, \end{cases}$$

Désignons par  $\gamma_i$  le rapport des deux courbures de la surface  $\rho_i$ , ou celui de leurs rayons, on aura

(5) 
$$\begin{cases}
\frac{r'}{r} = \gamma = \frac{Q_1^2}{Q_1^2}, \\
\frac{r}{r} = \gamma = -\frac{Q_1^2}{Q_1^2}, \\
\frac{r}{r} = \gamma = -\frac{Q_1^2}{Q_1^2}, \\
\frac{r}{r} = \gamma = -\frac{Q_1^2}{Q_1^2},
\end{cases}$$

ct la première identité (17), § LVI, donne aisément

(6)  $\begin{cases} \gamma_1 + \frac{1}{\gamma_1} = 1, \\ \gamma_2 + \frac{1}{\gamma} = 1, \\ \gamma_3 + \frac{1}{\gamma_3} = 1. \end{cases}$ 

$$\gamma + \frac{1}{\gamma_1} = 1$$
.  
Si donc on suppose que le rapport  $\gamma$  soit connu, les deux

autres rapports auront les valeurs

$$(7) \qquad \gamma_1 = \frac{1}{1-\gamma}, \quad \gamma_2 = \frac{\gamma-1}{\gamma},$$

qui reproduisent la relation fondamentale (9), § LV, sous la forme

$$(8) \qquad \gamma_1, \gamma_2 + 1 = 0.$$

Étant déduites des deux dernières (6), et vérifiant la première, les deux seules équations (7) remplacent les quatre (6) et (8). Ainsi; il sudit de connaitre le rapport y des deux equrbures de l'hyperboloide à deux nappes, qui passe en M; pour en, déduire immédiatement ceux 71, 74, 3 des courbures de l'hyperboloide à une nappe et de l'ellipsoïde, qui passent au même point.

## § LXXIII.

#### SES FAMILLES SECONDAIRES,

Avant de passer aux courbures propres des arcs s<sub>i</sub>, quelques préparations sont nécessaires. Soit posé, pour simplifier,

$$\begin{cases} A^{2} + A_{1}^{2} + A_{2}^{2} = R, \\ A_{1}^{3} A_{1}^{2} + A_{2}^{2} A^{2} + A^{2} A_{1}^{2} = P, \\ A^{2} A_{1}^{2} A_{2}^{2} = 0, \end{cases}$$

d'où Lon conclut les autres sommes symétrique

(10) 
$$\begin{cases} A^{4} + A_{1}^{4} + A_{2}^{4} = R^{2} - 2P, \\ A^{4} + A_{1}^{4} + A_{2}^{4} = R^{2} - 3PR + 3\Pi. \end{cases}$$

Si l'on prend, aux relations (45), §LXVI, les B. et les C, en A, on obtient les développements

(11) 
$$\begin{cases} B^{2}B_{1}^{2}B_{2}^{2} = k^{2} - Rk^{2} + Pk^{2} - \Pi, \\ C^{2}C_{1}^{2}C_{2}^{2} = -1 + R - P + \Pi. \end{cases}$$

Ajoutant au premier le produit du second par  $k^2$ , se rappelant que  $(1-k^2)$  égale  $k^{\prime 2}$ , et remplaçant R par la somme des  $A_1^2$ , on arrive aisément à

(12). 
$$\begin{cases} k^{12} A^2 A^2 A^2 A^2 + B^2 B_1^2 B_2^2 + k^2 C^2 C_1^2 C_2^2 \\ = k^2 k^{12} [A^2 + (A_1^2 - k^2) + (A_2^2 - 1)]. \end{cases}$$

Ajoutant encore, au premier développement (11), le produit du second par  $k^4$ , on trouve

(13) 
$$\begin{cases} k'^2 \dot{A}^2 A_1^2 \dot{A}_2^2 + \dot{B}^2 B_1^2 B_2^2 + \dot{k}^2 C^2 C_1^2 C_2^2 \\ = k^2 k'^2 [-k^2 R + (1+k^2) P - 3 \Pi]. \end{cases}$$

Si l'on divise ces deux équations (12) et (13) par k<sup>1</sup> k'2, les valeurs (53), § LXVIII, permettent de les écrire ainsi

(14) 
$$\begin{cases} \frac{x^2 + y^3 + z^2}{P^2} = A^3 + B^3 + C^2 = R - (t + k^2) = A, \\ \frac{k'' x^2 + y^2 + k' y^2}{P} = (t + k^2) P - k^2 R - 3\Pi = \mu, \end{cases}$$

A et a représentant ces valeurs symétriques. La première (14) donné très-simplement, à l'aide des houvelles coordonnées, le carré de la distance à l'origine 0; cette expression se réduit à zéro, quand les trois paramètres p, sont nuls; ce qui devait être. La seconde (14) peut être considérée

comme représentant une famille secondaire d'ellipsoides semblables, au paramètre µ, c'est-à-dire que toute quantité, qui ne dependra que de µ, sera la même pour tous les points de chaçum des ellipsoides de cette famille.

# § LXXIV.

SES RELATIONS SYMÉTRIQUES

Par la substitution des Bi et des Ci, donnés en Ai par les relations (45), § LXVI, on a les développements

(15) 
$$\begin{cases} A^2 B^2 C^2 = A^4 - (r + k^2) A^4 + k^2 A^2, \\ A_1^2 B_1^2 C_2^2 = A_1^4 + (r + k^2) A_1^4 - k^2 A_1^2, \\ A_2^2 B_2^2 C_2^2 = A_2^4 - (r + k^2) A_1^2 + k^2 A_2^2, \end{cases}$$

d'où l'on déduit, à l'aide des formules (10), et de la première (9),

$$(16) \begin{cases} A^2 B^3 C^2 - A^3 B^3 C^2 + A^2 B^2 C^3 \\ = (R^3 - 3PR + 3II) - (1 + k^2)(R^2 - 2P) + k^2 R = \omega, \end{cases}$$

 $\omega$  représentant cette nouvelle somme symétrique. D'après les valeurs (1) des  $G_i$ , cette relation (16) peut se mettre sous la forme

(16 bis) 
$$G^2Q_1^2Q_2^2 - G_1^2Q_2^2Q_1^4 + G_2^2Q_2^2 = 0$$
  
Les  $Q_1^2$  exprimés en  $\Lambda_1^2$  donnent alsément

$$\begin{cases} Q_1^2Q_2^2 = -\Lambda^4 + 2\Lambda^2_1\Lambda^2_1 - P, \\ Q_1^2Q_2^2 = -\Lambda^4_1 + 2\Lambda^2_2\Lambda^2_1 + P, \\ Q_2^2Q_1^2 = -\Lambda^4_1 + 2\Lambda^2\Lambda^2_1 - P, \end{cases}$$

d'où l'on déduit, en multipliant respectivement ces relations par les  $\Lambda_i^*$ ,

(18) 
$$\begin{cases} A^{2} = A^{2} Q^{2} Q^{2} + PA^{2} - 2 \Pi, \\ -A^{2} = A^{2} Q^{2} Q^{2} - PA^{2} + 2 \Pi, \\ A^{4} = A^{2} Q^{2} Q^{2} + PA^{2} - 2 \Pi, \end{cases}$$

Si l'on additionne ces trois valeurs (18), respectivement multipliées par les Qi, les identités (17), § LVI, donnent pour la somme

(19) 
$$Q^2 A^4 - Q^2_1 A^4_1 + Q^2_2 A^4_3 = Q^2 Q^4_1 Q^2_2 R.$$

Additionnant de la même manière, ou avec les mêmes facteurs, les développements (15), on a, par les mêmes identités et par la relation (19),

$$\begin{cases} A^2 B^2 C^2 Q^2 + A_1^2 B_2^2 C_1^2 Q_1^2 + A_2^2 B_2^2 C_2^2 Q_2^2 \\ = Q^2 Q_1^2 Q_2^2 [R - (1 + k^2)]; \end{cases}$$

ou bien, en divisant par le produit des Q<sup>2</sup>, et introduisant les G<sub>1</sub> (1)

(21) 
$$G^2 + G_1^2 + G_2^2 = A = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{x^2}$$

d'après la première (14). Cette relation (21) exprime que la somme des Gi a la même valeur, pour tous les points également distants de l'origine O.

'Si l'on ajonte à la première (17) la quatrième puissance de Q, qui est,

$$Q^i = \Lambda_1^i + \Lambda_2^i - 2 \Lambda_1^2 \Lambda_2^i$$

la somme des seconds membres s'exprime symétriquement par l'une des sommes (10), et l'on a la première du groupe suivant

(22) 
$$\begin{cases} Q' + Q_1^2 Q_2^2 = \\ Q_2^4 - Q_2^2 Q_2^2 = \\ Q_2^4 + Q^2 Q_2^2 = \end{cases} = R^2 - 3P = 3;$$

les deux autres s'obtiennent d'une manière analogue, et à représente la valeur commune.

On constate facilement que les quatre expressions symétriques, successivement introduites, & et \( \mu(14), \omega(16), λ (22), vérifient la relation

$$\omega + \mu = \lambda R$$
.

Cela posé, ajoutant les trois équations (22), respectivement multipliées par les Gi, substituant, dans la somme, les vacleurs (16 bis) et (21), puis remplaçant (λπ.—ω) par μ, d'après la relation qui précède, on aura définitivement

(23) 
$$G^{2}Q^{4} + G^{3}_{1}Q^{4}_{1} + G^{2}_{2}Q^{4}_{2} = \mu = \frac{k^{14}x^{2} + y^{2} + k^{4}z^{2}}{l^{2}},$$

conformément à la seconde (14). Cette relation (23) exprime que la somme des Q! G; a la même valeur, pour tous les points de chacun des ellipsoïdes semblables; au paramètre µ.

### § LXXV

#### COURBURES PROPRES DE SES ARCS s.

Maintenant, d'après les formules (22), § XL, la courbure propre de l'arc s, normal à l'hyperboloïde à deux nappes, et ligne de courbure de l'ellipsoïde, est donnée par l'équation

$$\frac{1}{p^2} = \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} = \frac{1}{l^2} \frac{Q_1^4 G_1^2 + Q_2^4 G_2^2}{Q_1^4 Q_2^4},$$

qui, en substituant au numérateur sa valeur déduite de la relation (23), devient la première du groupe

$$\begin{cases} \frac{1}{p^2} = \frac{1}{l^2} \frac{\mu - G^2 Q^2}{Q^2 Q^2}, \\ \frac{1}{p^2} = \frac{1}{l^2} \frac{\mu - G^2 Q^2}{Q^2 Q^2}, \\ \frac{1}{p^2} = \frac{1}{l^2} \frac{\mu - G^2 Q^2}{Q^2 Q^2}, \end{cases}$$

la mème transformation donnant successivement les deux autres.

Lorsque l'on additionne respectivement les lignes du groupe (24), avec les carrés de celles du groupe (4), première case, et que l'on remplace les dénominateurs des seconds membres par

les 
$$\frac{1}{l^2}$$
  $H_i$ , ou les  $\frac{1}{l^2} \left( \frac{ds_i}{d\rho_i} \right)$ ,

on obtient l'égalité multiple

$$\begin{pmatrix} \left(\frac{d_t}{dr}\right)^{*} \left[\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r^{*}}\right)^{*} + \frac{1}{p^{*}}\right] = \\ (25) \begin{pmatrix} \left(\frac{d_t}{dr}\right)^{*} \left[\left(\frac{1}{r^{*}} - \frac{1}{r^{*}}\right)^{*} + \frac{1}{p^{*}}\right] = \\ \left(\frac{d_t}{dr}\right)^{*} \left[\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r^{*}}\right)^{*} + \frac{1}{p^{*}}\right] = \end{pmatrix} = l^{*}\mu = k^{*}x^{*} + j^{*} + k^{*}x^{*}.$$

D'où résulté, pour le système ellipsoidal, cette doublé loi : Si l'on ajoute au earré de la différence des courbures de chaque surface, le carré de la courburé de l'arc normal, et qu'on divise la somme par la quatrême puissance de la variation du paramèère suivant cet arc, on aunt trois quotients, lesquels seront égaux. De plus, leur valeur commune sera la même pour tous les points de chacun des ellipsoides senblables, au paramètre µ:

### § LXXVI.

### RELATIONS ENTRE TOUTES SES COURBURES.

Le groupe (24) peut servir à vérifier les formules et les lois établics aux § § XL et XLI. Pour simplifier cette vérification, désignous chaque  $G^*Q$ , par  $g_i$ , et  $\mu$  cant la somme des trois  $g_i$ , représentons par  $\nu$  celle de leurs produits deux à deux, c'est-à-dire posons

(26) 
$$\begin{cases} g + g_1 + g_2 = \mu, \\ g_1 g_2 + g_3 g_4 + g_5 g_4 = \nu. \end{cases}$$

Les équations (24), résolues par rapport aux p, donnent

$$(27) \qquad p = \frac{Q_1^2 Q_2^2}{\sqrt{\mu - g}},$$

$$p_1 = \frac{Q_2^2 Q_2^2}{\sqrt{\mu - g}},$$

$$p_2 = \frac{Q_2^2 Q_2^2}{\sqrt{\mu - g}}.$$

Prenant au groupe (4), seconde case, les produits des courbures de chaque surface, les cosinus m<sub>1</sub> (23), § XL, des angles plans qui forment l'angle trièdre des normales principales aux trois arcs s<sub>i</sub>, auront pour carrés

(28) 
$$\begin{pmatrix} m^2 = \frac{g^2(\mu - g)}{g^2}, \\ m_1^2 = \frac{g^2(\mu - g)}{g^2}, \\ m_2^2 = \frac{g^2(\mu - g)}{g^2} \end{pmatrix}$$

si l'on représente par  $\delta^*$  le produit des trois facteurs positifs  $(\mu - g_i)$ , ou si l'on pose

(29) 
$$(\mu - g_1)(\mu - g_2) = \delta^2$$

Dans le développement du premier membre de cette relation posée (29), les termes en  $\mu^3$  et en  $\mu^2$  se détruisent, d'après la valeur (26) de  $\mu$ , et, d'après celle de  $\nu$ , on a simplement

$$\delta^{3} = \mu s - gg_{1}g_{2}$$

Avec les valeurs (28), le produit des m? est

(31) 
$$m^2 m_1^2 = \frac{g^2 g_1^2 g_2^2}{\delta^4},$$

et remarquant que l'on a identiquement

$$g^{2}(g_{1} + g_{2}) + g_{1}^{2}(g_{2} + g_{3}) + g_{2}^{2}(g + g_{4})$$

$$= g_{1}g_{2}(\mu - g_{3}) + g_{3}g(\mu - g_{1}) + gg_{1}(\mu - g_{2})$$

$$= \mu \nu - 3gg_{1}g_{3},$$

la somme des carrés des mêmes cosinus est

$$m^2 + m_1^2 + m_2^2 = \frac{uv - 3gg_1g_2}{d^2}$$

d'où l'on conclut, d'après (30) et (31),

$$(32) \qquad (1-m^2-m_1^2-m_2^2)^2=4m^2m_1^2m_2^2.$$

Ainsi la relation (30) du § XLI, existe pour le système ellipsoidal; d'où il suit que les deux produits & et &, du même paragraphe, sont égaux entre eux, et que leur cardéest (31); ce qui résultait d'ailleurs de la relation fondamentale (9), § LV. On a donc actuellement

(33) 
$$Q' = Q'' = \frac{gg_1 g_2}{g_2}$$

Les sinus  $m_i$  qui correspondent au cosinus  $m_i$ , s'expriment facilement à l'aide des  $g_i$ . On a identiquement

$$(\mu - g_1)(\mu - g_2) = \begin{cases} = \mu^2 - \mu(g_1 + g_2) + g_1 g_2, \\ = \mu^2 - \mu(\mu - g_1) + g_1 g_2, \\ = \mu g + g_1 g_2 = \nu + g^2, \end{cases}$$

d'où l'on conclut, d'après la première (28),

$$n^2 = 1 - \frac{g^2}{v + g^2} = \frac{v}{(\mu - g_1)(\mu - g_2)}$$

et multipliant, haut et bas, par  $(\mu-g)$ , introduisant  $\partial^{\pm}$ , on a la première des valeurs du groupe qui suit, les deux

sur les coordonnées curvilignes, etc.

(34). 
$$n^{2} = \frac{\nu(\mu - g)}{g^{2}},$$
$$n^{2} = \frac{\nu(\mu - g)}{g^{2}},$$
$$n^{2}_{1} = \frac{\nu(\mu - g_{1})}{2}.$$

Avec les valeurs (33), (28) et (34), le groupe (29) du \$ XLI se calcule rapidement, car, par exemple, sa première équation devient

$$\frac{p_1^2}{r'^2} = \frac{gg_1 g_1 + g^2 (g_1 + g_2)}{g_1 + g} = \frac{g}{g_2 + g'}$$

et sa transformation complète donne le nouveau groupe

(35) 
$$\begin{cases} \frac{p_1^2}{r^2} + \frac{g}{g_1 + g}, & \frac{p_2^2}{r^2} = \frac{g}{g + g}, \\ \frac{p_3^2}{r^2} = \frac{g}{g_1 + g}, & \frac{p^2}{r^2} = \frac{g_1}{g_1 + g}, \\ \frac{p^2}{r^2} = \frac{g_1}{g_1 + g}, & \frac{p^2}{r^2} = \frac{g_1}{g_2 + g}, \end{cases}$$

que vérifient d'ailleurs les valeurs (24) et (2).

# S LXXVII.

### DÉFINITION DE SES ÉLÉMENTS g.

La simplicité des lois et des relations qui précèdent, donne, pour le système ellipsoidal, une importance réelle aux trois quantités essentiellement positives  $G_i^*$   $Q_i^*$  ou  $g_i$ . Car, lorsqu'elles sont munériquement connues, pour un point  $M_i$  elles donnent immédiatement le paramètre  $\mu$  de l'ellipsoide (i4) qui passé en ce point, les cosinus et sinus

et remarquant que l'on a identiquement

$$g'(g_1 + g_2) + g_1^2(g_2 + g) + g_2^2(g + g_1)$$

$$= g_1g_2(\mu - g) + g_1g(\mu - g_1) + gg_1(\mu - g_2)$$

$$= \mu\nu - 3gg_1g_2,$$

la somme des carrés des mêmes cosinus est

$$m^2 + m_1^2 + m_2^2 = \frac{\mu \nu - 3 gg_1g_2}{3^2}$$

d'où l'on conclut, d'après (30) et (31),

$$(32) \qquad (1-m^2-m^2-m^2)^2 = 4m^2m^2m^2,$$

Ainsi la relation (30) du § XLI, existe pour le système ellipsoidal; d'où il suit que les deux produits g'et gw, du même paragraphe, sont égaux entre eux, et que leur carré est (31); ce qui résultait d'ailleurs de la relation fondamentale (9), § LV. On a donc actuellement

$$\mathfrak{P}' = \mathfrak{P}'' = \frac{gg_1 g_2}{g_2}.$$

Les sinus  $n_i$  qui correspondent au cosinus  $m_i$ , s'experiment facilement à l'aide des  $g_i$ , On a identiquement

$$(\mu - g_1)(\mu - g_2) = \begin{cases} = \mu^2 - \mu(g_1 + g_2) + g_1g_2, \\ = \mu^2 - \mu(\mu - g) + g_1g_2, \\ = \mu g + g_1g_2 = \nu + g^2, \end{cases}$$

d'où l'on conclut, d'après la première (28),

$$n^2 = 1 - \frac{g^2}{\nu + g^2} = \frac{\nu}{(\mu - g_1)(\mu - g_2)}$$

et multipliant, haut et bas, par  $(\mu - g)$ , introduisant  $\partial^2$ , on a la première des valeurs du groupe qui suit, les deux

sur les coordonnées curvilignes, etc. autres s'obtenant de la même manière,

(34)  $n^{2} = \frac{\nu (\mu - g)}{\delta^{2}},$   $n^{2} = \frac{\nu (\mu - g_{1})}{\delta^{2}},$   $n^{2} = \frac{\nu (\mu - g_{2})}{\delta^{2}},$ 

Avec les valeurs (33), (28) et (34), le groupe (29) du § XLI se calcule rapidement, car, par exemple, sa première équation devient

$$\frac{p_1^2}{r'^2} = \frac{gg_1 g_2 + g^2 (g_1 + g_2)}{g_2 + g_3} = \frac{g}{g_2 + g'}$$

et sa transformation complète donne le nouveau groupe

$$\begin{pmatrix} \frac{p_1^1}{r^{j_1}} + \frac{g}{g_1 + g}, & \frac{p_1^2}{r^{j_2}} = \frac{g}{g + g_1}, \\ \frac{p_1^2}{r_1^2} = \frac{g}{g + g_1}, & \frac{p_2^2}{r_1^2} = \frac{g_1}{g_1 + g_1}, \\ \frac{p_2^2}{r_2^2} = \frac{g_1}{g_1 + g_2}, & \frac{p_1^2}{r_2^2} = \frac{g_1}{g_1 + g_2}, \end{pmatrix}$$

que vérifient d'ailleurs les valeurs (24) et (2).

# S LXXVII.

### DÉFINITION DE SES ÉLÉMENTS g.

La simplicité des lois et des relations qui précèdent, dome, pour le système ellipsordal, une importance réelle aux trois quantités essentiellement positives G', Q', on g., Car, lorsqu'elles, sont numériquement connues, pour un joint M, elles donnent immédiatement le paramètre µ de l'ellipsoide (14) qui passé en ce point, les cosinus et sinus des angles qu'y font entre elles les normales principales des arcs  $s_i$ , enfin par les équations (35), les rapports de toutes les courbures des surfaces conjuguées et le leurs arcs normaux. Si l'on rapproche les valetus (1), des produits exprimant les  $\{\Delta', B'_i, C_j\}$ , on peut définir ainsi ces quantités  $g_i$ ,

$$(36) \ g = \left(\frac{Q^2}{Q_1 Q_2} AA'\right)^2, \ g_1 = \left(\frac{Q_1^2}{Q_1 Q} B_1 B_1'\right)^2, \ g_2 = \left(\frac{Q_2^2}{Q Q_1} C_2 C_2\right)^2,$$

elles se réduisent à zéro, à l'origine O, comme l'indiquait d'ailleurs la relation (23).

# § LXXVIII

### SES COURBURES RÉSULTANTES.

D'après la formule (21) du § XXXIX, le courbure résultante  $\frac{1}{q}$ , relative à la surface  $\rho$ , est actuellement donnée, par l'équation

$$\frac{1}{q^2} = \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{p^2},$$

et substituant les valeurs (3) et (24), on a, pour le système ellipsoïdal,

$$\frac{1}{q^2} = \frac{1}{l^2} \frac{\mu + 4 \Omega^2 Q_1^2 Q_2^2}{Q_1^4 Q_2^4}$$

puisque  $Q^a$  est égal à  $(Q^a_1 - Q^a_1)$ , d'après l'identité si souvent employée; ou, remplaçant G par sa valeur (i),

$$\frac{1}{q^2} = \frac{1}{l^2} \frac{\mu + \frac{4}{4} A^2 B^2 C^2}{Q_1^4 Q_2^4},$$

et, d'après la valeur (4) du produit des deux courbures de la surface p, et la valeur (1) de G, on a définitiver de la première du dernier groupe

(37) 
$$\begin{cases} \frac{1}{q^2} = \frac{\mu}{l^2 Q_1^2 Q_2^2} + \frac{4}{r^4 r^2}, \\ \frac{1}{q^2_1} = \frac{\mu}{l^2 Q_1^2 Q_2^2} + \frac{4}{r^4 r^4}, \\ \frac{1}{q^2_1} = \frac{\mu}{l^2 Q_1^2 Q_2^2} + \frac{4}{r_2 r^2}; \end{cases}$$

les deux autres résultant de substitutions homologues.

Ces valeurs (37) condinisent facilement, à un nouvelénoncé de la double-loi du § LXXV. Dans des recherches importantes, faites à l'aide du système ellipsoidal, plusieurs géomètres ont choisi, pour coordonnées, les premiers axes ( $I\Lambda_s, I\Lambda_s$ ,  $I\Lambda_s$ ) des surfâces conjuguées, et non leurs paramètres thermométriques. Alors les courbures paramétriques n'étant plus égales aux courbures sphériques, les courbures résultantes ont des valeurs-plus compliquées, et dont l'interprétation géométrique n'est pas sans difficulté.

Terminons par quelques détails, relatifs aux courbures appartenant aux points situés, soit sur l'hyperbole ombilicale, soit sur l'ellipse focale. Leurs expressions sont celles des deux tableaux:

$$A = A = A_1$$

$$\frac{1}{r^2} = + \infty, \quad \frac{1}{r^2} = \frac{AA'}{R_1^2} = \frac{1}{r^2},$$

$$\frac{1}{r_1} = -\infty, \quad \frac{1}{r_1} = -\frac{A_1 C_1}{R_2} = \frac{1}{r_1}, \quad \left(\frac{r_1}{r^2} = -1\right).$$

$$A_1 = 1 = A_2$$

$$A_2 = 1 = A_3$$

$$\frac{1}{r_2} = -\infty, \quad \frac{1}{r_1} = -\frac{A_1 C_2}{R_2} = \frac{1}{r_1}, \quad \left(\frac{r_1}{r_2} = -1\right).$$

$$\frac{1}{r_2} = +\infty, \quad \frac{1}{r_2} = \frac{A_2}{R_2} = \frac{1}{r_2}.$$

Les titres rappellent les valeurs-limites, qu'il faut donner aux A<sub>i</sub>, pour déduire ces expressions des formules générales.

D'après le premier tableau: 1° sur l'hyperbole ombilicale, les deux courbures de chaque ellipsorde traversé sont égales et de même signe; 2° les deux courbures conjuguées en l'arc hyperbolique, sont égales entre elles, et à la courbure propre du même arç; 3° les deux courbures réciproques, appartenant aux rebords infiniment courbes des plaques hyperboliques conjuguées, sont infinies, de signes contraires, et , leur rapport eşt moins l'unité.

D'après le second tableau: 1° sur l'ellipse focale, les deux courbures de chaque hyperboloide à deux nappes traversé sont égales et de même signe; 2° les deux courbures conjuguées en l'arc elliptique, sont égales entre elles, et à la courbure du même arc; 3° les deux courbures réciproque, appartenant aux rebords infiniment courbes des plaques, à vide ou plein elliptique, sont infinites, de signes centraires, et leur rapport est moins l'unité.

Ainsi l'ellipse focale trace aussi des ombilics sur les hyperboloïdes de la première famille. On remarquera que la valeur commune des deux rayons de courbure, aux ombilies d'un ellipsoïde, est égale au cuhe de son demi-axe moyen, divisé par le produit des deux-autres demi-axes.

# NEUVIÈME LEÇON.

#### MOUVEMENT D'UN POINT MATÉRIEI.

Équations du mouvement d'un point en coordonnées curvilignes.— Decomposition du mouvement qui établit directement ees équations. — Rappél de la méthode de Coriolis. — Application aux coordonnées sphériques.

#### § LXXIX.

SES ÉQUATIONS EN COORDONNÉES CURVILIGNES.

Les équations du mouvement d'un point matériel penvent être exprimées en coordonnées curvilignes  $\rho$ . Car, lorsque ce mobile traverse le système orthogonal fixe, le lieu  $M_1$  qu'il occupe à une époque  $\iota$ , étant défini par les valeurs des paramètres  $\rho$ , des trois surfaçes conjugnées qui s'y coupent, ces valeurs sont trois fonctions du temps  $\iota$ , qu'il suffit de connaître pour en déduire la trajectoire. Il s'agit d'établir les équations différentielles qui doivent régir les fonctions

$$\rho_i = \hat{s}_i(t), \ldots, 3.$$

Soient, au point M, V la vitesse du mobile sur la trajectoire, et  $(\nu, \nu_i, \nu_i)$  les projections de cette vitesse sur lesnormales aux surfaces conjuguées; u une coordonnée rectiligne quelconque, et  $(U, U_1, U_2)$  les cosinus des angles que sa direction fait avec les mêmes normales. On aura

(2) 
$$\begin{cases} \frac{ds_i}{dt} = v_i = \frac{1}{h_i} \frac{d\rho_i}{dt^2}, \dots, & 3, \\ \frac{du}{ds_i} = U_i = h_i \frac{du}{d\rho_i}, \dots, & 3. \end{cases}$$

La coordonnée u est la fonction des trois paramètres p.,

dont les six dérivées partielles du second ordre sont données par les équations (30), § LI, et (28), § L. Ces équations peuvent se mettre sous la forme

$$\begin{pmatrix} h^{i} \frac{d^{2}u}{d\rho_{i}^{2}} = -\frac{U_{r}}{r} + \frac{U_{r}}{r_{r}} + \frac{U_{r}}{r_{r}}, \\ h^{i} \frac{d^{2}u}{d\rho_{i}^{2}} = +\frac{U_{r}}{r} - \frac{U_{r}}{r_{r}} + \frac{U_{r}}{r_{r}^{2}}, \\ h^{i} \frac{d^{2}u}{d\rho_{i}^{2}} = +\frac{U_{r}}{r^{2}} - \frac{U_{r}}{r_{r}^{2}} + \frac{U_{r}}{r_{r}^{2}}, \\ h^{i} \frac{d^{2}u}{d\rho_{i}^{2}} = -\left(\frac{U_{r}}{r_{r}^{2}} + \frac{U_{r}}{r_{r}^{2}}\right), \\ h_{i} h_{i} \frac{d^{2}u}{d\rho_{i}^{2}} = -\left(\frac{U_{r}}{r_{r}^{2}} + \frac{U_{r}}{r_{r}^{2}}\right), \\ h^{i} \frac{d^{2}u}{d\rho_{i}^{2}} = -\left(\frac{U_{r}}{r_{r}^{2}} + \frac{U_{r}}{r_{r}^{2}}\right), \\ h^{i} \frac{d^{2}u}{d\rho_{i}^{2}} = -\left(\frac{U_{r}}{r_{r}^{2}} + \frac{U_{r}}{r_{r}^{2}}\right), \\ \end{pmatrix}$$

en exprimant les dérivées du premier ordre, de u par lés  $U_i$  (2), des  $h_i$  par les courbures des surfaces (24), § XXX, et les courbures paramétriques (25), § XXXI.

La fonction u ne contenant le temps qué par les  $\rho_i$ , sa première dérivée en t est

$$\frac{du}{dt} = \sum \frac{du}{d\rho_i} \frac{d\rho_i}{dt}.$$

La seconde dérivée, par rapport à la même variable, peut s'écrire ainsi :

$$\begin{split} \frac{d^{2}u}{dt^{2}} &= \sum_{i} \sum_{h} \frac{(h_{i}}{dt^{2}} + h_{i}^{2} \frac{d^{2}u}{dt^{2}} e^{i}) \\ &+ 2 \left(h_{i}h_{i} \frac{d^{2}u}{dt_{i}^{2}} \theta_{i} \theta_{i} + h_{i} \frac{d^{2}u}{dt_{i}^{2}} \theta_{i} \theta_{i} + h_{i} \frac{d^{2}u}{dt_{i}^{2}} \theta_{i} \theta_{i} \right) \\ \end{split}$$

en remplaçant, les  $\frac{d\rho_i}{dt}$  par  $h_i v_i$ , les  $\frac{du}{d\rho_i}$  par  $\frac{U_i}{h_i}$ . Et, lorsqu'on y substitue les valeurs (3), et qu'on met les  $U_i$  en facteurs

communs, elle donne définitivement

$$\frac{d^{2}u}{dt^{2}} = \begin{pmatrix} \mathbf{U} \left[ \frac{1}{h} \frac{d^{2}p}{dt^{2}} - \frac{p^{2}}{r} + \frac{p^{2}}{r^{2}} + \frac{p^{2}}{r^{2}} - 2v \left( \frac{p_{1}}{r} + \frac{p_{2}}{r} \right) \right] \mathbf{r} \\ + \mathbf{U} \left[ \frac{1}{h} \frac{d^{2}p}{dt^{2}} - \frac{p^{2}}{r^{2}} - \frac{p^{2}}{r^{2}} + \frac{p^{2}}{r^{2}} - 2v \left( \frac{p_{1}}{r} + \frac{p_{2}}{r} \right) \right] \mathbf{r} \\ + \mathbf{U} \left[ \frac{1}{h} \frac{d^{2}p}{dt^{2}} - \frac{p^{2}}{r^{2}} - \frac{p^{2}}{r^{2}} - \frac{p^{2}}{r^{2}} - 2v \left( \frac{p_{2}}{r^{2}} + \frac{p^{2}}{r^{2}} \right) \right] \mathbf{r} \\ + \mathbf{U} \left[ \frac{1}{h} \frac{d^{2}p}{dt^{2}} - \frac{p^{2}}{r^{2}} - \frac{p^{2}}{r^{2}} - 2v \left( \frac{p^{2}}{r^{2}} + \frac{p^{2}}{r^{2}} \right) \right] \mathbf{r} \\ \end{pmatrix}$$

pour l'accélération du mouvement projeté sur la droite u. Désignons par F la force, rapportée à l'unité de masse, qui sollicite le point matéricl en M, par B, ses trois composantes suivant les normales aux surfaces conjuguées. Alors, prenant pour unité la masse du mobile, l'accélération (4) sera égale à la composante de F paralléle à la ligne u, ou à la somme des projections des R, sur cette ligne. C'est-àdire que l'on aura nécessirement

(5) 
$$\frac{d^4 u}{dt^3} = UR + U_1R_1 + U_2R_3.$$

Lés expressions (4) et [5] doivent être identiques. On, la direction de la ligne u est arbitraire, et peut être-prise successivement parallèle aux, trois normales; d'où [on conclut aisément que les trois parenthèses du second membre de (4) doivent être respectivement égales aux R., Ce qui donne enfin

$$(6) = \begin{cases} \frac{1}{h} \frac{d^2 p}{dt^2} - \frac{p^2}{r^2} + \frac{p^2}{r^2} + \frac{p^2}{r^2} - \frac{2 \sin r}{r_1} - \frac{2 \sin r}{r_2} = R, \\ \frac{1}{h} \frac{d^2 p}{dt^2} + \frac{p^2}{r_2} - \frac{p^2}{r_1} + \frac{p^2}{r_2} - \frac{2 \cos r}{r_2} + \frac{2 \cos r}{r_2} = R, \\ \frac{1}{h^2} \frac{d^2 p}{r_2} + \frac{p^2}{r_1} + \frac{p^2}{r_2} - \frac{p^2}{r_2} - \frac{2 \cos r}{r_2} + \frac{2 \cos r}{r_1} = R_0, \end{cases}$$

pour les équations du mouvement d'un point, rapporté aux coordonnées curvilignes  $\rho_i$ 

#### & LXXX

#### MÉTHODE DE DÉCOMPOSITION DU MOUVEMENT.

Les premiers membres des équations (6) sont, nécessairement, les expressions des composantes de l'accélération totale, suivant les notrnales aux surfaces conjuguées. Et, si l'ou imagine une décomposition du mouvement général en plusieurs autres mouvements successifs, ou plutôt simulanés, les projections des accélérations de tous ces mouvements donneront, par leurs sommes, les mêmes expressions. Lorsqu'on cherche un genre de décomposition, qui permette d'obtenir directement, et en quelque sorte géométriquement, ces composantes de l'accélération totale, on rencontre presqué immédiatement selui que nous allons définir.

Le mobile étant en M à l'époque t, soit M' sa position à l'époque t + dt. La fig. i représente le prisme rectangu-

laire eurviligne, véritable élément de volume du système orthogonal, dont l'arc infiniment petit  $\overline{\text{MM'}}$  de la trajectoire est la diagonale. La fig.~2 indique, sur les taugentes aux ares s passant en M, les centres  $G^{(j)}$  des six confures  $r^{(j)}$ 



placés sur les parties positives des normales correspondantes.

On décompose d'abord le mouvement général, en trois autres mouvements curvilignes, s'exécutaut sur les ares ds, ou sur les arêtes qui forment le sommet M du prisme curviligne de la fig. 1. Sur chaque ds, le mobile part de M avec la vitesse initiale v., et arrive en m, à la fin du temps dt.

En outre, tandis que chaque ds; est ainsi parcouru, on .. imagine que cet arc même, ou sa tangente en M, tourne uniformément et simultanément autour de deux axes, menés par les centres C(I) qui se trouvent sur ectte tangente

(fig. 2), perpendiculairement au plan de chaque courbure. De telle sorte que celle des extrémités de l'arc entraîné dsis qui était en M, arrive finalement en M'.

Par exemple; l'arc  $\overline{Mm}$ , on sa tangente  $\overline{MCC''}$ , qui prendrait la position m, N, en ne tournant qu'autour de l'axe nené par C', perpendiculairement au plan Mm, C', et qui prendrait la position m, N, en ne tournant qu'autour de l'axe mené par C', perpendiculairement au plan Mm, C', aura, après le temps dt; la position NM', par suite des deux rotations simultanées.

En résumé, à chaque are ds, correspondent trois mouvements composants: un-mouvement curviligne, uniforménent accéléré, sur cet are même, et deux mouvements de rotation uniforme autour d'axes différents. Évaluons, maintenant, les projections sur les trois normales, en M, des accélérations de tous ces mouvements composants.

# § LXXXI.

# EVALUATION DIRECTE DES ACCÉLÉRATIONS R.

L'accélération du mouvement curviligne, qui s'exéente sur l'axe ds (supposé fixe, et où conséquemment la coordonnée  $\rho$  varie seule, tandis que  $\rho$ , et  $\rho$ , restent constants), se compose de l'accélération tangentielle  $\frac{d(\rho)}{dt}$ , et de l'accélération normale  $\frac{\rho}{P}$ . La première est dirigée suivant la normale à la surface  $\rho$ ; si valeur s'obtient, en differentiant la vitesse  $\nu$ , ou  $\frac{1}{n} \frac{d\rho}{d\rho}$ , par rapport à t, dans  $\rho$  scalement, la où dans  $\rho$ , ni dans  $\rho$ , qui restent invariables; d'où ré-

(7) 
$$\frac{d(e)}{dt} = \frac{1}{h} \frac{d^2 \rho}{dt^2} - \frac{1}{h^2} \frac{dh}{d\rho} \left(\frac{d\rho}{dt}\right)^2 = \frac{1}{h} \frac{d^2 \rho}{dt^2} - \frac{e^2}{r}.$$

sulte, pour la somme R, le terme

Ja parenthèse, donnée à  $\nu$ , indique la restriction imposée à la différentiation. La seconde  $\frac{\nu}{\rho}$ , dirigée suivant la normale principale de l'arc, 4 donnée deux composantes suivant les normales aux surfaces  $\rho$ , et  $\rho$ , dont sa direction est séparée

par les augles aux cosinus  $\frac{p}{r_1}$  et  $\frac{p}{r_2}$  (XXXVIII); d'où résulte le terme  $\frac{p^2}{r_1}$  pour  $R_1$ , le terme  $\frac{p^2}{r_2}$  pour  $R_2$ ,

Le transport de l'arc ds, effectué par la rotation autour de l'ave mené par C', peut se décomposer en une simple translation, uniforme ou sans accelération, qui amènera l'arc ds, parallèlement à lui-mème, en  $\overline{m_i, n_i}$  (fig. 2), et en une rotation autour de  $m_i$ . Cette rotation fera décrire à l'extrémite  $n_i$ , dais le temps dt, un chemin  $n_i N_i$  apparallèle à  $m_i M_i$  en sens contraire de la translation, et dont la valeur absoluc, donnée pàr la similitude des deux triangles  $n_i m_i N_i m_i C' M_i$  est l

$$\widetilde{n_1N_2} = ds_1 \frac{ds}{r'} = \frac{\sigma_1 v}{r'} dt^2,$$

multipliant ce chemin par  $\frac{a}{dc}$ , on aura une accelération  $\frac{2v_i p}{c}$ , qui devra faire partie de la somme  $R_i$ . On trouve de la même manière, que le transport de l'arc ds, effectué par la rotation autour de l'axe mené par C'', donne lieu à une accelération  $\frac{2v_i p}{c}$ , qui doit faire partie de la somme  $R_i$ .

En résumé, les mouvements composants exécutés sur et par l'arc ds, donnent aux sonimes R, les termes du tableau suivant, au-dessus desquels se trouve la lettre  $\rho$ .

(8) 
$$R = \frac{d(v)}{dt} + \frac{v_1^2}{v_1^2} + \frac{v_2^2}{v_1^2} - \frac{v_2^2}{v_1} - \frac{v_2^2}{v_2}$$

$$R_1 = \frac{d(v_1)}{dt} + \frac{v_1^2}{v_1^2} + \frac{v_2^2}{v_1^2} - \frac{v_2^2}{v_2^2} + \frac{v_2^2}{v_2^2}$$

$$R_2 = \frac{d(v_1)}{dt} + \frac{v_1^2}{v_1^2} + \frac{v_2^2}{v_1^2} - \frac{v_2^2}{v_2^2} + \frac{$$

Les termes au-dessus desquels se trouve la lettre  $\rho_1$ , ou  $\rho_2$ , scront donnés de la même manière, par les mouvements composants exécutés sur et par  $ds_1$ , ou sur et par  $ds_2$ .

Les sommes (8) sont identiquement les mêmes que celles (6), déduites de l'analyse, en ayant égard aux valeurs essentielles (7) des  $\frac{d(v_i)}{dt}$ . Ainsi, le mode de décomposition du mouvement général, qui conduit à ces sommes (8), est complétement vérifié. Si les arcs ds, n'étaient pas infiniment petits, on conçoit que ces trois arcs, parcourus ct transportés comme l'indique la décomposition actuelle, amèneraient leurs dernières extrémités m, dans trois positions voisines, mais différentes, de M'. On doit conclure de la vérification qui précède, que ces écarts sont des infiniment petits du second ordre, et complétement négligeables quand les ds, sont des infiniment petits du premier ordre. De telle sorte que les vitesses absolues vi, acquises aux extrémités des trois arcs transportés et parcourus, donneront, en grandeur et en direction, les composantes de la vitesse totale V'du mobile en M', suivant les normales aux trois nouvelles surfaces conjuguées, qui passent au nouveau point M? de la trajectoire.

## § LXXXII.

### APPLICATION AU SYSTÈME SPHÉRIQUE.

Appliquons les formules (3) au système habituel des coordonnées sphériques, lesquelles sont : la longitude ψ, la latitude φ et le rayon que nous désignerons par γ. On a donc

les trois composantes v,, de la vitesse totale V, sont

$$v = \gamma \cos \varphi \frac{d\psi}{dt}$$
,  $v_i = \gamma \frac{d\varphi}{dt}$ ,  $v_i = \frac{d\gamma}{dt}$ 

les rayons de courbure des surfaces conjuguées (§ XXXII), ont pour expressions

$$\frac{1}{r'} = 0, \qquad \frac{1}{r''} = 0, 
\frac{1}{r''_1} = 0, \qquad \frac{1}{r} = \frac{\tan g}{\gamma}, 
\frac{1}{r_1} = -\frac{1}{\gamma}, \qquad \frac{1}{r_2} = -\frac{1}{\gamma}.$$

Substituant ces valeurs dans les sommes (8), en observant la règle prescrite par la formule (7), d'où résulte que, dans la dérivée de  $\nu$  par rapport à  $\tau$ , le facteur  $\gamma$  cos  $\varphi$  reste constant, et que, dans selle de  $\nu$ 1, le facteur  $\gamma$ 2 est invariable, on érrit immédiatement

$$\begin{aligned} & \text{R} &= \gamma \frac{d^3 \psi}{dt^2} \cos \varphi - 2\gamma \frac{d\varphi}{dt} \frac{d\psi}{dt} \sin \varphi + 2 \frac{d\gamma}{dt} \frac{d\psi}{dt} \cos \varphi, \\ & \text{R}_1 &= \gamma \frac{d^3 \varphi}{dt^2} + \gamma \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 \cos \varphi \sin \psi + 2 \frac{d\gamma}{dt} \frac{d\varphi}{dt}, \\ & \text{R}_1 &= \frac{d^2 \gamma}{dt^2} - \gamma \left(\frac{d\psi}{dt}\right)^2 \cos^3 \varphi - \gamma \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2. \end{aligned}$$

Telles sont, en effet, les valeurs que l'on obtient, en partant des formules de transformation

$$x = \gamma \cos \gamma \cos \psi,$$
  
 $y = \gamma \cos \gamma \sin \psi,$   
 $z = \gamma \sin \gamma,$ 

evaluant les trois dérivées secondes  $\frac{d^2u}{dt^2}$ , ou les compo-

santes de l'accélération totale, suivant les trois axes rectilignes; puis additionnant, successivement, trois fois les valeurs de ces dérivées, respectivement multipliées par les cosinus, exprimés en  $\varphi$  et  $\psi$ , des angles que fait, avec les axes; soit la tangente au petit cercle parállèle à l'équateur, pour obtenir R, soit la tangente au méridien pour R<sub>1</sub>, soit le rayon pour R<sub>2</sub>. Calcul assez long, et même pénible, par suite du défaut complet de symétrie.

#### & LXXXIII.

## HÉTÉROGÉNÉITÉ DES R. DANS CE SYSTÈME.

Lorsqu'on compare entre elles les sommes (9), on ne rouve de semblable que le nombre des termes, et la présence de la dérivée seconde d'une des coordonnées dans les premiers; quant aux deux derniers termes, ils ne présentent plus que des différences : deux doubles rectangles de dérivées dans la première; deux carrés de dérivées dans la troisième, un carré et un double rectangle dans la seconde; en outre, ces deux termes ont le signe + dans la deuxième, le signe - dans la troisième, des signes contraires dans la première; et ces deux genres de différences ne se correspondent pas. Tout semble concourir pour empècher la mémoire de retenir les formules (9), malgre leur peu d'étendue.

Elles proviennent cependant du groupe général (8), dont la symétrie est si remarquable. C'est donc ce groupe même qu'il faut cetenir, comme restant le guide le plus sir pour toutes les applications. Il peut rétablir la symétrie, même dans le système sphérique; car, l'annutation de trois des six courbures, et les signes des trois autres, expliquent toutes les anomables qui viennent d'être signalees, sachaut que les anomables qui viennent d'être signalees, sachaut que les sommes (8) contiennent chacune, outre la déritée restreinte d'une des trois vitesses composantes, derx termes aux carrés de ces vitesses, et deux aux doubles rectangles, on reconnaît, à leurs traces, ces expressions générales et symétriques, dans les sommes (9), en àpparence si dissemblables.

Cet exemple se joint à beaucoup d'autres, pour faire recounaître un principe que voici : Lorsqu'une théorie mathématique, ou une simple recherche analytique, se signale par l'absence de toute symétrie dans ses calculs et dans ses formules, il doit exister une théorie plus générale, une recherche plus étendue, où la symétrie sera au contraire trèscomplète; et il importe de cliercher cette dernière; pour guider, éclaireir, simplifier même l'interprétation des résultats obtenus par la première.

#### § LXXXIV.

MÉTHODE DE CORIOLIS.

Pour qu'on puisse apprécier, à sa juste valeur, et par comparaison, le mode de décomposition du mouvement d'un point matériel, qui conduit à l'établissement direct des sommes (8), rappelons celui que Coriolis a înauguré dans sa théorie des mouvements relatifs, et dont le principe, ainsi que les applications, se résument par les propositions suivantes.

Lemme. Soient M le lieu occupé par un point matériel, sur sa trajectoire, à l'époque t', M' celui qu'il occupe à l'époque t+dt; V la vitesse en M; j'Taccélération totale, ou le quotient par dt de la vitesse qu'il faudrait composer



- avec V pour obtenir la vitesse V' en M'. Si l'on porte sur la tangente en M une longueur MN égale à V dt, la ligue NM (que Dubamel appelle si lumineusement la déviation), donne la direction de l'accélération totale; et sa grandeur est égale à la moitié du produit de j par le carré du temps dt, ou à j'dt'; c'est-à-dire au chemin parcouru par un point, pendant le temps dt, avec une vitesse initiale nulle, et une accélération constante j. MN M' est le triangle indicateur de l'élément MM' de la trajectoire, MN ou V dt son côté tangent, NM' ou j de son côté déviant; le premier est un infiniment petit du premier ordre, avec dt; le second un infiniment petit du second ordre, avec dt2.

Problème. A une époque t, un point M obéit à deux mouvements simultanés: l'un, dit mouvement relatif,





dont M.M. est l'élément; l'autre, dit mouvement d'entrainement, lequel se compose d'une translation suivant une trajectoire dont MM, est le premier élément, et d'une rotation autour d'un axe dont la direction est AMX. On connaît le triangle indicateur MN, M, du mouvement relatif; celui MN, M, de la trajectoire d'entraînement, la vitesse angulaire ω de la rotation autour de AMX, il s'agit de déterminer le triangle indicateur MNa Ma du premier élément de la trajectoire absolue.

La vitesse absolue Va étant la résultante de la vitesse relative V,, et de la vitesse d'entraînement V,, le côté tangent MNa, ou Vadt, sera la diagonale du parallélogramme construit sur les deux cotés tangents,  $\overline{\text{MN}}$ , ou V, dt,  $\overline{\text{TR}}$ , N, N, t, t, t Transportant en M, N, M', t et parallèlement à luimente, le triangle indicateur du mouvement relatif,  $\overline{N}$ ,  $\overline{N}$ , parallèle à  $\overline{N}$ , M, aura la même grandeur f,  $\frac{dt^2}{2}$ ,  $\overline{N}$ ,  $\overline{M}'$ , M', parallèle à  $\overline{N}$ , M, aura la même grandeur f,  $\frac{dt^2}{2}$ ,  $\overline{N}$ ,  $\overline{M}'$ ,  $\overline$ 

Le point  $M'_{\star}$  appartiendrait à la trajectoire absolue, si le mouvement d'entrainement n'était qu'une translation; car, si l'on suppose que les deux mouvements soient successifs, au lieu d'être simultanés, le mobile M sera d'abord entraîné en  $M_{\star}$ , puis s'élèvera en  $M'_{\star}$ . Quand la rotation existe; elle peut être considérée comme, succédant à ces deux premièrs mouvements, en amenant le mobile de  $M'_{\star}$ . on  $M_{\star}$ .

Le chemin  $\overline{M}, \overline{M}_c$  est égal à odt multiplié par la distance de M', à l'axe de rotation transporté NM, N', ou par la projection du triangle indicateur M, N', M', sur une perpendiculaire à cet axe. Le côté déviant N, M', ou j,  $\frac{dv}{c}$  ctant infiniment petit par rapport au côté tangent M, N', ou V, dt, cette projection se réduira à celle du dermier côté. Si done ou représente, pour-simplifier, par  $W_{ct}$ , la projection de la vitesse relative sur une perpendiculaire à l'axe de rotation, le chemin  $\overline{M}, \overline{M}_s$  aura pour grandeur odd, V', dt.

Le coté déviani  $\overline{N_sM_s}$  où  $j_s\frac{dr^2}{ds^2}$  sera donc le quatrième coté du quadrilatère  $N_sN_sM_sM_s$ . Ce que l'on exprime, en disant que le chemin  $\overline{N_sM_s}$  est lo résultant des trois chemins  $N_sN_s$ ,  $N_sM_s$ ,  $M_sM_s$ , ou, en écrivant, d'après les valeurs de ces chemins.

$$j_s \frac{dt^2}{2} = \text{rés.} \left( j_s \frac{dt^2}{2}, \quad j_r \frac{dt^2}{2}, \quad \omega W_r dt^2 \right)$$

D'où l'on conclut, en multipliant les quatre cotés du quadrilatère par le même facteur  $\frac{2}{dt^2}$ , ce qui n'en change pas la forme essentielle

(10) 
$$j_a = \text{res.}(j_a, j_r, 2\omega W_r);$$

résultat que l'on énonce en disant que l'accelération absoluc est la résultante, de l'accelération d'entrainement, de l'accelération relative, et d'une troisième accelération, qui est égale au double du produit de la vitesse angulaire o, par la projection W, de la vitesse relative V, sur une perpendiculaire à l'axe de rotation.

# § LXXXV

#### MOUVEMENT CIRCULAIRE VARIÉ

La formule (10) conduit à l'évaluation directe des sommes Ri, pour les systèmes cylindriques et coniques des coordonnées polaires planes et sphériques. Partant de la formule fondamentale

$$j=\mathrm{res},\,\left(rac{d\mathrm{V}}{dt},\,\,rac{\mathrm{V}^{2}}{\gamma}
ight)$$

dont nous avons déjà supposé, la connaissance, on l'applique, d'àbord, à un mouvement circulaire varié; alors,  $\sigma$  etant l'angle que le ravon,  $\sigma$ , de grandeur constante, qui joint le cemtre au mobile, fait avec un diamètre fixe, on a  $V = r \frac{d\sigma}{dt}$ , et l'accélération totale est

$$j_c = \text{res.} \left[ \gamma \frac{d^2 \varphi_c}{dt^2}, \quad \gamma \left( \frac{d\varphi}{dt} \right)^2 \right]$$

# § LXXXVI.

### LES R, LORS DES COORDONNÉES POLAIRES.

Lorsqu'il s'agit d'une trajectoire plane rapportée aux coordonnées polaires q. et 7 actuellement variable, on dé-

compose le mouvement en deux autres : en un mouvement relatif, linéaire suivant le rayon y, et en un mouvement circulaire varié, que l'on prend pour mouvement d'entrainement. Alors, dans la formule (10), il faudra prendre

$$j_{\epsilon} = \frac{d^{2}q}{dt^{2}},$$

$$j_{\epsilon} = res. \left[ \frac{q^{2}q}{dt^{2}}, \quad \gamma \left( \frac{dq}{dt} \right)^{2} \right],$$

$$2\omega W_{\epsilon} = x \frac{dq}{dt} \frac{dq}{dt^{2}},$$

car, ici, la vitesse angulaire  $\omega$  est  $\frac{d\Phi}{dt}$ , la vitesse relative est  $\frac{d\Phi}{dt}$ , et, l'axé de rotation étant perpendiculaire au plan de la trajectoire, la projection W, de V, lui est égale.

Soient, maintenant,  $\Gamma$  et  $\Phi$ , les projections de l'accélération totale, sur le rayon  $\gamma$  et sur sa perpendiculaire. Dans le groupe (12), j, appartiendra à  $\Gamma$ , ainsi que la com-



posante normale de j, prise négativement. La composante tangentielle de j, appartiendra à Ф, ainsi que l'aceclération 2 a W,, prise positivement, comme l'indique la fig. 5. On aura done

(13) 
$$\Gamma = \frac{d^3 \gamma}{dt^3} - \gamma \left(\frac{d\,\varphi}{dt}\right)^3, \quad \Phi = \gamma \frac{d^3\varphi}{dt^2} + 2\frac{d\,\varphi}{dt}\frac{d\,\gamma}{dt}.$$

#### & LXXXVII.

#### LES R, LORS DES COORDONNÉES SPIIÉRIQUES.

Lorsqu'il s'agit du mouvement d'ur point rapporté aux coordonnées sphériques habituelles, on décompose ce mouvement, en un mouvement rélatif qui s'exéente dans le plan méridien, et en un mouvement circulaire varié anour de l'axe polaire. Alors, y étant le rayon, e la latitude, et \( \psi \) la longitude : l'accelération relative \( j \), sera celle du mouvement d'un point sur un plan, rapporté à des coordonnées polaires (13); d'où

(14) 
$$j_r = \text{res.} \left[ \frac{d^3 \gamma}{dt^2} - \gamma \left( \frac{d\varphi}{dt} \right)^2, \quad \gamma \frac{d^3 \varphi}{dt^2} + 2 \frac{d\varphi}{dt} \frac{d\gamma}{dt} \right].$$

L'accelération d'entraînement j, sera celle d'un mouvement circulaire varié, d'angle 4 ct de rayon, 7 cos q (11) ; d'où

(15) 
$$j_r = \text{res.} \left[ \gamma \frac{d^2 \psi}{dt^2} \cos \gamma, \quad \gamma \left( \frac{d \psi}{dt} \right)^2 \cos \gamma \right]$$

Ponr la troisieme aecélération  $2 \sigma W_r$ ,  $\omega$  est égal à  $\frac{d \psi}{dt}$ ;  $W_r$  est égal à la projection, sur la perpendieulaire à l'axe polaire, de la vitesse relative. $V_r$ , laquelle a deux composantes, l'une  $\frac{d \sigma}{dt}$  suivant le rayon, l'autre  $\gamma \frac{d \sigma}{dt}$  suivant la targente au méridien ;  $W_r$  sera donc égal à la somme des projections de ces deux composantes, sur le rayon du petit cerele parallèle à l'équateur; ce qui donne

(16) 
$$2\omega W_r = 2\frac{d\psi}{dt}\frac{d\gamma}{dt}\cos\phi - 2\gamma\frac{d\psi}{dt}\frac{d\phi}{dt}\sin\phi$$

Soient, maintenant, I', Φ, Ψ, les projections de l'accélération totale, sur le rayon, sur la tangente au méridien, et sir la perpendiculaire à son plan. La première composante de j. (14) appartiendra à l', la seconde à d'. La première composante de j. (15) appartiendra à l'; la seconde, qui est, dirigée suivant le rayon du parallèle, et vers son centre, donnera deux composantes, l'une suivant le rayon et égale à

$$-\gamma \left(\frac{d\psi}{dt}\right)^2 \cos^2 \varphi$$

pour l', l'autre suivant la tangente au méridien et égale à

$$+\gamma \left(\frac{d\psi}{dt}\right)^2 \cos \varphi \sin \varphi$$

pour P. Enfin l'accelération (16) appartient à Y, avec ses signes. Réunissant les deux parties de chaque somme, on a

$$\begin{aligned} &\Gamma = \frac{d^4 \gamma}{dt^4} - \gamma \left(\frac{d \gamma}{dt}\right)^3 - \gamma \left(\frac{d \psi}{dt}\right)^3 \cos^3 \varphi \,, \\ &\Phi = \gamma \frac{d^4 \varphi}{dt^4} + 2 \frac{d \varphi}{dt} \frac{d \gamma}{dt} + \gamma \left(\frac{d \psi}{dt}\right)^3 \cos \varphi \sin \varphi \,, \\ &\Psi = \gamma \frac{d^4 \psi}{dt^2} \cos \varphi + 2 \frac{d \psi}{dt} \frac{d \gamma}{dt} \cos \varphi - 2 \frac{d \psi}{dt} \frac{d \varphi}{dt} \sin \varphi \,. \end{aligned}$$

c'est-à-dire les sommes  $(R_z,R_1,R)$  (9), déduites du groupe général (8).

# § LXXXVIII

### COMPARAISON DES DEUX MÉTIODES.

Les deux méthodes, successivement exposées, et qui conduisent directement aux composantes (§) on (17) de l'accéleration totale, dans le système spicifique, ont la même clarté, et la même simplicité. Au fond, les deux modes de décomposition du mouvement reutrent l'un dans l'autre : il s'agit, de part et d'autre, de mouvements composants qui s'opèrent sur des trajectoires, entraînées, et

tournant autour de certains axes. Seulement, la nécessité d'adjoindre ées rotations est plus nettement établie par la première méthode, qui, sous ce point de vue, éclaireit la seconde.

Mais, s'il s'agissait d'évaluer les sommes Ri pour un système orthogonal, autre et plus complet que le système sphérique, les formules (8) les donneraient immédiatement, tandis que la seconde méthode exigerait une nouvelle recherche, à la suite de celles des § LXXXV, LXXXVI et LXXXVII, un nouvel c'ehelon-dans cette ascension graduelle, qui constitue son caractère principal.

# - DIXIÈME LECON.

# POTENTIEL ORDINAIRE. — POTENTIEL CYLINDRIOUE.

Formes diverses des équations du mouvement d'un point en coordonnées curvilignes. — Application au potentiel et aux forcés d'attraction. — Cas particulier du potentiel cylindrique. —Travail des composantes normales.

# § LXXXIX.

### EQUATIONS DU MOUVEMENT; SECONDE FORME.

Les équations du mouvement d'un point rapporté aux coordonnées curvilignes  $\rho_i$ , conduisent à diverses conséquences qui méritent d'être signalées, et qui feront l'objet de la leçon actuelle, que nous commencerons en prolongeant la série des numéros d'ordre, donnés aux formules peu nombreuses de la dernière séance.

Les sommes R<sub>1</sub>, ou les composantes de l'accelération totale, données primitivement par le groupe (6); peuvent sécrire encore plus simplement qu'au groupe (8). Si l'on ajoute à la somme R<sub>1</sub> et qu'on en retranche l'expression per et le pourra se mettre seus la forme

$$(18) \left( + h \left[ \frac{1}{h^2} \frac{d^2 \rho}{dt^2} - \frac{2}{h^2} \frac{d\rho}{dt} \left( \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{dt} + \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{dt} + \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{dt} \right) \right] \right)$$

en faisant passer, sous la parenthèse, les trois termes né-

gatifs et réunis

$$-2v\left(\frac{v}{r}+\frac{v_1}{r_1}+\frac{v_2}{r_2}\right)$$

dans lesquels on substitue ensuite

aux 
$$e_i$$
 les  $\frac{1}{h_i} \frac{d\rho_i}{dt}$ ,  
aux  $\frac{1}{h_i}$  les  $\frac{h_i}{h} \frac{dh}{d\rho_i}$ .

Or la parenthèse, ainsi composée, n'est autre que la dérivée totale de  $\frac{1}{h}\frac{d\rho}{dt}$ , ou de  $\frac{\sigma}{h}$ , c'est-à-dire la dérivée prise, en faisant varier le temps, non-seulement dans  $\rho$ , mais ajussi dans  $\rho$ , et dans  $\rho$ . Ce qui donne à R, et à ses deux homologues, la nouvelle forme

(19) 
$$R = h \frac{d\frac{\theta_{1}}{dt} + \frac{\theta_{1}}{r} + \frac{\theta_{1}}{r^{2}} + \frac{\theta_{2}^{2}}{r^{2}}}{dt + \frac{\theta_{1}}{r} + \frac{\theta_{2}^{2}}{r^{2}} + \frac{\theta_{2}^{2}}{r^{2}}}$$

$$R_{1} = h_{1} \frac{d\frac{\theta_{1}}{dt}}{dt} + \frac{\theta_{1}}{r_{1}} + \frac{\theta_{2}^{2}}{r^{2}} + \frac{\theta_{2}^{2}}{r^{2}}$$

$$R_{2} = h_{2} \frac{d\frac{\theta_{2}}{dt}}{dt} + \frac{\theta_{2}^{2}}{r_{2}} + \frac{\theta_{2}^{2}}{r^{2}} + \frac{\theta_{2}^{2}}{r^{2}} + \frac{\theta_{2}^{2}}{r^{2}}$$

sans la parenthèse restrictive pour la différentiation.

Ces formules (19) sont certainement beaucoup plus faciles à retenir que celles (6) et (8). Elles donnent en outre un moyen, tout aussi rapide, de former les sommes R<sub>1</sub>, pour un système orthogonal dont on connaît les paramètres différentiels h<sub>1</sub>, et par suite les courbures des surfaces, ainsi que les courbures paramétriques. Mais leur interprétation cinématique reste en suspens. Car on ne pourrait définir un mode de décomposition du mouvement général, qui les établirait directement, à l'aide des triangles indicateurs, et des accélérations composées.

Toutefois, on peut remarquer que, dans ces sommes (19) de quatre termes seulement, les trois derniers termes de chacune, ou les neuf quantités

rij

sont les composantes de trois accélérations  $\frac{\sigma_{s}^{2}}{q_{s}}$ , dirigées vers les centres  $Q_{s}$  des courbures résultantes (§ XXXVI). Car, l'accélération  $\frac{\sigma_{s}^{2}}{q_{s}}$  faisant, avec les trois normales, les angles aux cosinus  $\left(\frac{\sigma_{s}^{2}}{q_{s}}, \frac{\sigma_{s}^{2}}{q_{s}}\right)$ , douners les composantes,  $\frac{\sigma_{s}^{2}}{q_{s}}$  à  $R_{s}$ ,  $\frac{\sigma_{s}^{2}}{q_{s}}$  à  $R_{s}$ ,  $\frac{\sigma_{s}^{2}}{q_{s}}$  à  $R_{s}$ , et ainsi des deux autres.

Il ne resterait donc plus qu'à interpréter les premiers termes, ou à trouver ce que signifie la quantité

 $h_i \cdot \frac{d \frac{v_i}{h_i}}{dt}$ 

qui n'est, ni l'accelération tangentielle  $\frac{d(r_i)}{dt}$  ni la dérivée totale  $\frac{d\sigma_i}{dt}$ . C'est cependant une certaine accelération du mouvement projeté sur  $ds_i$ . En attendant que sa signification soit trouvée, donnons-lui encore l'épithète de paramétrique, pour indiquer qu'elle dépend du choix du paramètre  $\rho_i$ , comme la courbure  $\frac{1}{r(0)}$ . Ajoutons que, pour l'obtenir, il faut prendre la dérivée totale, par rapport au temps, du quotient de la vitesse composante  $\nu_i$ , par la parametre paramètre que que paramètre param

mètre différentiel h., dérivée que l'on multiplie ensuite par ce même paramètre différentiel.

Nous pourrons dire alors, que chaque composante B, de l'accelération totale, est égale à la somme des projections, sur sa direction, des trois accelérations  $\frac{q_1}{q_1}$ , plus l'accelération paramètrique du mouvement projelé sur l'are ds. On chercherait vaiuement un énoncé ayant, la même généralité et la même concision, pour une des sommes (8), avec sa dérivée restreinte, et ses deux accelérations composées. On peut en juger par l'extension qu'une seule accelération composée donne à l'énoncé de la formule fondamètrale (10).

# § XC.

## TROISIÈME FORME DE CES ÉQUATIONS.

Ainsi, la formé (8) donnée aux équations (6), conduit à leurs interprétation géométrique, et la forme (19) les présente avec une simplicité et une symétrie telles, que leur énoncé devient facile. Mais il faut avoir récours à une troisième formé, quaud on se propose d'étudier analytiquement, les lois du mouvement.

La somme R (6) peut encore s'écrire ainsi

$$\left. \begin{array}{l} \left\{ \mathbf{R} = \frac{v_1^1}{p^2} + \frac{v_1^1}{r^2} - \frac{vv_1}{r^2} - \frac{vv_2}{r_3} + \\ + \left[ \frac{1}{h} \frac{d^3 \rho}{dt^4} - \frac{1}{h^2} \frac{d\rho}{dt} \left( \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{dt} + \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho_1}{dt} + \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho_2}{dt} \right) \right], \end{array} \right.$$

en réunissant, sous la parenthèse, le premier terme négatif aux moitiés des deux derniers, et transformant ces termes comme dans l'équation (18). Or, ici,  $\frac{1}{h}$  aprenthèse est là dérivée totale, par rapport à t, de  $\frac{d}{h}$  de  $\frac{1}{h}$  ou de la vitesse composante  $v_1$  sans dénominateur. Ce qui donne à R et à ses homologues la troisième forme

$$\frac{de}{dt} + \frac{a_r^2}{r^2} + \frac{a_s^2}{r^2} - \frac{a_r}{r_1} - \frac{a_s}{r_2} = \mathbf{R}_0$$

$$\frac{de}{dt} + \frac{a_s^2}{r_s^2} + \frac{a_s^2}{r^2} - \frac{a_sa_s}{r_s^2} - \frac{a_sa_s}{r^2} = \mathbf{R}_0$$

$$\frac{da_r}{dt} + \frac{a_s^2}{r_1^2} + \frac{a_sa_s}{r^2} - \frac{a_sa_s}{r_1^2} = \mathbf{R}_0$$

$$\frac{da_r}{dt} + \frac{a_s^2}{r_1^2} + \frac{a_sa_s}{r_2^2} - \frac{a_sa_s}{r_1^2} = \mathbf{R}_0$$

$$\frac{da_sa_s}{dt} + \frac{a_sa_s}{r_1^2} + \frac{a_sa_s}{r_2^2} - \frac{a_sa_s}{r_1^2} = \mathbf{R}_0$$

ÉQUATION DES FORCES VIVES.

Dans les valeurs (2) des  $\nu_{e_i}$  on peut remplacer les rapports  $\frac{d\rho_i}{h}$  par les  $ds_i$ ; d'où résultera

$$\begin{cases}
\varphi dt = ds, \\
\varphi, dt = ds_1, \\
\varphi, dt = ds_2.
\end{cases}$$

Or, si l'on ajoute les trois équations (21), respectivement multipliées par celles (22), membre à membre, et dans Je même ordre, on obtient définitivement pour résultat

Le premier membre, de l'équation (22) est la motité de l'accroissement du carré de la vitesse totale V. Au second membre, les R, sont les projections, sur les trois normales, de l'accélération totale, ou du rapport, de la forte  $\Gamma$  à la masse  $\mu$  du mobile; les ds, sont les projections, sur les mèmes normales, de l'élément  $d\sigma$  de la trajectoire. On peut donc mettre l'équation (23) sous la forme

(23 bis) 
$$d\frac{\mu V^2}{2} = F d\sigma \cos(F, d\sigma)$$

de l'équation dite des forces vives, qui, exprimant une propriété inhérente au mouvement d'un points, ne doit conserver aucune trace du système particulier de coordonnées, dont on s'est servi pour l'établir. Exigence idenique avec celle qui nous a fait représenter, par des symboles indépendants, les éléments caractéristiques d'une fonction-depoint, ou ses paramètres différentiels.

#### & XCII.

#### POTENTIEL ET FORCES D'ATTRACTION.

Pour donner un exemple de l'emploi des équations du moivement d'un point rapporté à des coordonnées curviglignes, supposons que le paramètre p soit un potentiel, et que l'on connaisse les deux familles de surfaces, aux paramètres p, et c, conjuguées à celle des surfaces de niveau, et qui complètent un système orthogonal. Supposons, en outre, que la force, rapportée à l'unité de masses, et qui agit sur le mobile, ne soit autre que la résultante des attractions; ou, ce qui est la même chose, que cette force soit, en tout point de la trajectoire, perpendiculaire à l'aux-face p qui passe en ce point, et égale à la valeur correspondante du paramètre différentiel du premier ordre h (\$XVIII). Alors, les composantes R, ont les valeurs.

(24) 
$$R = h, R_1 = 0, R_2 = 0.$$

Le second membre de l'équation (23) se réduit au seul terme hds, ou  $d\rho$ ; on a donc

(25) 
$$vdv + v_1 dv_1 + v_2 dv_2 = d \rho.$$

On peut regarder les vitesses composantes v. comme étant des fonctions des roordonnées, ne dépendant du temps à qu'implicitement, par les  $\rho_i$ . Les dérivées premières de ces fonctions sont régies par le groupe suivant :

$$\begin{cases}
v \frac{dv}{dp} + v_i \frac{dv_i}{dp} + v_s \frac{dv_i}{dp} = 1, \\
v \frac{dv}{dp} + v_i \frac{dv_i}{dp} + v_i \frac{dv_i}{dp} = 0, \\
v \frac{dv}{dp} + v_i \frac{dv_i}{dp} + v_i \frac{dv_i}{dp} = 0, \\
v \frac{dv}{dp} + v_i \frac{dv_i}{dp} + v_i \frac{dv_i}{dp} = 0,
\end{cases}$$

déduit de l'équation (25).

La dérivée de v, par rapport au temps, se développe à ainsi

(27) 
$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\rho} hv + \frac{dv}{d\rho} h_1 v_1 + \frac{dv}{d\rho_1} h_2 v_2,$$

quand on remplace les  $\frac{d\mu}{dt}$  par les  $h, \nu$ , (2). Substitutut dans la première (21): 1° à  $\frac{d\nu}{dt}$  cette valeur (27); 2° aux courbures leurs valeurs (24),  $\S$  XXX; 3° à R le produit de h (24) par le première membre de la première (26), lequelest égal à l'unité; effaçant le terme  $\frac{d\nu}{dt}$ ,  $h\nu$ , qui se trouve

est égal à l'unité; effaçant le terme  $\frac{d\sigma}{d\rho}h\nu$ , qui se trouve dans les deux membres; enfin, mettant  $\nu_1$  et  $\nu_2$  en facteurs communs, il vient

$$\begin{aligned} & v_1 \left( h_1 \frac{dv}{d\rho_1} + \frac{h}{h_1} \frac{dh_1}{d\rho} v_1 - \frac{h}{h} \frac{dh}{d\rho_1} v - h \frac{dv_1}{d\rho} \right) \\ &= v_1 \left( h \frac{dv_2}{d\rho} + \frac{h}{h} \frac{dh}{d\rho} v - \frac{h}{h_1} \frac{dh_2}{d\rho} v_2 - h_2 \frac{dv}{d\rho_1} \right), \end{aligned}$$

mettant encore en facteurs, hh, au premier membre, hh, au second, et changeant l'ordre des termes, on a

$$\begin{split} & v_t k h_t \left( \frac{1}{k} \frac{d v}{d \rho_t} \right) - \frac{1}{k^*} \frac{d h_t}{d \rho_t} v - \frac{1}{k_t} \frac{d v}{d \rho} + \frac{1}{k_t^*} \frac{d h_t}{d \rho} v_t \right) \\ & = v_t h h_\tau \left( \frac{1}{k_t} \frac{d v_t}{d \rho} - \frac{1}{k_t^*} \frac{d h_t}{d \rho} v_t - \frac{1}{k} \frac{d v_t}{d \rho_t} + \frac{1}{k^*} \frac{d h_t}{d \rho_t} v_t \right). \end{split}$$

Or, on voit facilement que cette équation se réduit aux deux premiers membres de l'égalité multiple

$$\frac{\mathbf{d}\frac{\theta}{h}}{\frac{d\rho_{1}}{\rho}} - \frac{\mathbf{d}\frac{\theta_{1}}{h_{1}}}{\frac{d\rho_{2}}{\rho}} - \frac{\mathbf{d}\frac{\theta_{2}}{h}}{\frac{d\rho_{1}}{\rho}} - \frac{\mathbf{d}\frac{\theta_{1}}{h}}{\frac{d\rho_{1}}{\rho}} - \frac{\mathbf{d}\frac{\theta_{1}}{h_{2}}}{\frac{d\rho_{1}}{\rho}} - \frac{\mathbf{d}\frac{\theta_{2}}{h_{2}}}{\frac{d\rho_{1}}{\rho}} - \frac{\mathbf{d}\frac{\theta_{2}}{h_{2}}}{\frac{d\rho_{1}}{\rho}}$$
28)

Et quand on opère de la même manière sur la seconde (21) (ou sur la troisième), en remplaçani  $R_1$  (ou  $R_2$ ) par  $R_2$  (ou  $R_3$ ), multiplié par le premier membre de la seconde (ou de la troisième), lequel est nul, l'équation ainsi transformée exprime que le troisième membre (26) est égal au premier (ou au second).

Ainsi, le mouvement du point attiré est totalement représenté par le groupe (28), joint à l'équation (25), dont les (26) ne sont que des conséquences. Ou bien, représentant par k lá valeur commune des trois fractions (28), et intégrant l'équation (25), on aura

29) 
$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d} \frac{\rho_1}{h_1}}{\mathrm{d} \rho_1} - \frac{\mathrm{d} \frac{\rho_1}{h_2}}{\mathrm{d} \rho_1} = k h \nu, \\ \frac{\mathrm{d} \frac{\rho_1}{h_2}}{\mathrm{d} \rho_2} - \frac{\mathrm{d} \frac{\rho_2}{h_2}}{\mathrm{d} \rho_2} = k h, \nu, \\ \frac{\mathrm{d} \frac{\rho}{h_2}}{\mathrm{d} \rho_1} - \frac{\mathrm{d} \frac{\rho_2}{h_2}}{\mathrm{d} \rho_2} = k h, \nu, \\ \frac{\mathrm{d} \frac{\rho}{h_2}}{\mathrm{d} \rho_1} - \frac{\mathrm{d} \frac{\rho_2}{h_2}}{\mathrm{d} \rho_2} = k h, \nu, \end{cases}$$

équations finalés, d'une symétrie et d'une simplicité remarquablés. On voit, par cet exemple, que l'introduction des coordonnées curvilignes, dans les questions de mécanique, ne compliquerait pas nécessairement leurs formules, et qu'elle pourrait leur donner la symétrie qui souvent leur manque.

# § XCIII. TRAVAIL DE L'ATTRACTION.

Laissant en suspens l'interprétation et l'usage du groupe (28), bornons-nous à l'équation (25), que l'on peut démontrer directement, ainsi qu'il suit.

Soient  $\overline{\text{MM}}$  l'élément de la trajectoire décrite, M appartenant à la surface  $\rho$ , M' à la surface  $\rho + d\rho$ , V =  $\frac{d\sigma}{dr}$ , la vitesse du mobile;  $\overline{\text{MN}} = ds = \frac{d\rho}{dr}$ , l'épaisseur en M de la couche comprise entre les deux surfaces;  $\overline{\text{MJ}} = h$ , l'accé-



leration totale;  $\overline{MT} = \frac{dV}{dt}$ , sa composante tangentielle. Le quadrilatere NM'TJ est inscriptible dans un cercle; on a done successivement

$$\overline{MT}.\overline{MM'} = \overline{MJ}.\overline{MN},$$

$$\frac{dV}{dt}d\sigma = h\frac{d\rho}{h},$$

$$VdV = d\rho.$$

où enfin, l'équation (25).

Intégrant la dernière équation du groupe précédent, et introduisant la masse  $\mu$  du point matériel, on a

(30) 
$$\frac{\mu V^2}{2} - \frac{\mu V_0^2}{2} = \mu (\rho - \rho_0)$$

(Ve ctant la vitesse imitiale du mobile, et p, le paramètre de la surface initiale de niveau). C'est-à-dire que l'accroissement de la puissance vive est égal à la masse attirée, multipliée pat l'accroissement du potentiel. De la résulte qu'on preniant la masse à égale à l'unité, le potentiel, ou le paramètre des surfaces de niveau, donne, par son accroissement, le travail de l'attraction. Propriété qui justifie l'expression de potentiel.

Comme ses composantes  $\nu_i$ , la vitesse V peut être une fonction des coordonnées, et ne pas contenir le temps explicitement; alors il en sera de même de la puissance vive  $\frac{e^{-V}}{V}$ .

Or, puisque  $\Delta, \rho = 0$ , l'équation (30) donne

$$\Delta_2 \frac{\mu \, V^2}{2} = 0.$$

C'està-dire que la puissance vive, exprimée comme il vient d'être dit, obtit à la même lo que la température, dans un solide à l'état permanent. Résultat qui s'accorde singulièrement avec les nouvelles idées sur la puissance dynamique de la chaleur.

En résumé, dans la théorie de l'attraction, si la force, rapportée à l'unité de masse, est le pasamètre différentiel du premier ordre du potentiel, d'un autre côté, le potentiel, ou le paramètre des surfaces de niveau, exprime le travail de la force, quand elle agit sur un point matériel. Or, s'il existe des surfaces orthogonales, conjuguées à celles de niveau, leurs paramètres p., et p., n'exprimenti-lis pas d'autres propriétés caractéristiques du mouvement? A cette question, le cas particulier que nous allons traiter, paraît répondre affirmativement.

#### & XCIV.

## CAS DU POTENTIEL CYLINDRIQUE.

Des droites materbelles, paralléles et indéfinies, vecrecht, sur un point mobile, des attractions variant en raison ipriverse de la simple distance à chaque droite. Le point se meut dans un plan perpendiculaire aux depites attractives, pris pour celui de 2y. La composante parallèle aux z. de l'attraction exercée, à la distance

$$r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$$

sur le point aux coordonnées (x, y) et de masse  $\mu$ , par la droite (x = a, y = b), avec l'intensité m, sera

$$\frac{\mu}{r} \left( -\frac{x-a}{r} \right),$$
ou 
$$\frac{d \cdot m \log \frac{c}{r}}{r}$$

c étant une ligne constante.

Le signe S désignant, ici, une somme de termes dont le nombre est égal à celui des droites attractives, soit posé

(1) 
$$\mathbf{S} m \log \frac{\epsilon}{\epsilon} = \rho;$$

la constante c, et les  $(x, \gamma)$  ayant les mêmes valeurs dans tous les termes; tandis que m, et les (a, b) chaugent d'un terme à un autre. La résultante de toutes les attractions, laquelle est dirigée dans le plan des  $x\gamma$ , aura pour composantes, parallèles aux x et aux  $\gamma$ ,

$$X = \mu \frac{d\rho}{dx},$$

$$Y = \mu \frac{d\rho}{dx}.$$

La fonction  $\rho$  (1) de (x, y) pout être appelée le potentiel cylindrique.

#### & XCV.

#### SON SYSTÈME ORTHOGONAL.

L'équation (1) représente une famille de surfaces cylindriques, dont  $\rho$  est le paramètre. Si l'on compose la nouvelle somme

(2) 
$$S_m \arctan \frac{y-b}{x-a} = \rho_1,$$

on aura une seconde famille de cylindres au paramètre  $\rho_1$ . Ces deux familles de surfaces se coupent órthogonalement. En effet, on voit facilement que

$$S\left(-m\frac{x-a}{r^2}\right)$$

qui est égal à la dérivée  $\left(\frac{d\rho}{dx}\right)$ , l'est aussi à  $\left(-\frac{d\rho_1}{dy}\right)$ , que

$$S\left(-m\frac{y-b}{r^2}\right),$$

qui est égal à la dérivée  $\left(\frac{d\rho}{dy}\right)$ , l'est aussi à  $\left(\frac{d\rho_1}{dx}\right)$ ; c'est-à-dire que l'on a

Or ccs deux relations (3) donnent d'abord

(4) 
$$\frac{d\rho}{dx}\frac{d\rho_1}{dx} + \frac{d\rho}{dy}\frac{d\rho_1}{dy} = 0;$$

et,  $\frac{d\rho}{dz}$ ,  $\frac{d\rho}{dz}$ , étant nuls, cette équation (4) exprime que les

plans tangents aux cylindres ρ et ρ,, menés par une même génératrice, font un angle dièdre droit.

Les mêmes relations (3) donnent ensuite

$$\sqrt{\left(\frac{d\rho_i}{dx}\right)^2 + \left(\frac{d\rho_i}{dy}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{d\rho}{dx}\right)^2 + \left(\frac{d\rho}{dy}\right)^2},$$

ou bien  $h_1 = h$ . C'est-à-dire que les paramètres différentiels du premier ordre, des surfaces  $\rho_1$  et  $\rho_2$  sont égaux en chaque point. Ainsi, ds et ds, étant les éléments normaux aux surfaces  $\rho$  et  $\rho_1$ , on aura

$$ds = \frac{d\rho}{h},$$

$$ds_1 = \frac{d\rho_1}{h}.$$

Enfin les relations (3) conduisent, par différentiation aux équations

$$\frac{d^{2}\rho}{dx^{2}} + \frac{d^{2}\rho}{dy^{2}} = 0,$$

$$\frac{d^{2}\rho_{1}}{dx^{2}} + \frac{d^{3}\rho_{1}}{dy^{2}} = 0,$$

ou bien  $(\Delta_1 \rho = 0, \Delta_1 \rho_1 = 0)$ , puisque les dérivées en x n'existent pas. C'est-à-dire que les paramètres différențiels du second ordre, des fonctions  $\rho$  et  $\rho_1$ , sont nuls dans tout  $\Gamma$ espace. Les deux familles de cylindres  $\rho$  et  $\rho_1$  sont done isothermes.

## § XCVI.

## MOUVEMENT QU'IL PRODUIT.

Les valeurs des deux composantes de la résultante F des attractions, font voir aisément que cette force F est normale aux surfaces de niveau, dont le potentiel éylindrique  $\rho$  est le paramètre, ét qu'elle a pour valeur

$$F = \mu h$$

D'ou résulte que le paramètre différentiel du premier ordre, de la fonction p; donne précisément l'accélération totale, lorsque le mobile passe au point considéré. Cela posé, on trouve directement les équations du mouvement du point attiré de la manière suivante.

Soient : MM' = do l'élément de la trajectoire décrite,



le point M appartenant aux eylindres  $\rho$  et  $\rho_1$ , le point M' aux cylindres  $(\rho + d\rho)$  et  $(\rho_1 + d\rho_1)$ ;  $V = \frac{ds}{dt}$ , la vitesse du mobile;  $\overline{MN} = ds = \frac{d\rho}{h}$ . l'épaisseur de la couche comprise entre les cylindres  $\rho$  et  $(\rho + d\rho)$ ;  $\overline{MM} = ds = \frac{d\rho}{h}$ , celle de la couche comprise entre les cylindres  $\rho$ , et  $(\rho_1 + d\rho_1)$ ;  $\overline{MJ} = h$ , l'accélération totale;  $\overline{MT} = \frac{dV}{dt}$ , sa composante iangentielle;  $\overline{JT} = \frac{V}{R}$ , sa composante normale; R étant le rayon de courbure de la trajectoire  $\sigma$ .

Les deux triangles rectangles NMM', TMJ, sont semblables. On a donc

$$\frac{\overline{MN}}{\overline{MT}} = \frac{\overline{NM'}}{\overline{JT}} = \frac{\overline{MM'}}{\overline{MJ}}$$

ou bien, en substituant à toutes ces lignes leurs valeur

assiguées

$$\frac{\left(\frac{d\rho}{h}\right)}{\left(\frac{d\mathbf{V}}{dt}\right)} = \frac{\left(\frac{d\rho}{h}\right)}{\left(\frac{\mathbf{V}^2}{\mathbf{R}}\right)} = \frac{d\sigma}{h},$$

d'où l'on conclut, par la disperition du dénominateur commun h.

(5) 
$$d_{\rho} = \frac{d\mathbf{V}}{dt} d\sigma = \mathbf{V} d\mathbf{V} = d \cdot \frac{\mathbf{V}^{2}}{2},$$

et aussi, de étant l'angle de contingence de la trajectoire,

(6) 
$$d\rho_i = \frac{V^i}{R} d\sigma = V^i d\theta.$$

Telles sont les équations qui régissent le mouvement du point matériel, exécuté dans un plan pérpendiculaire aux, droites attractives, et que l'on déduirait analytiquement, est appliquant, au cas actuel, les formules générales du S XC.

#### TRAVAIL DES COMPOSANTES NORMALES.

La relation (5) fait voir, comme au S XCIII, que le potentiel cylindrique p donne, par son accroissement, le ravail de l'attraction, ou, plus exactement, celui de la composante tangentielle. La relation (6), qui donne

(7) 
$$\rho_i = \int \frac{\mathbf{V}^*}{\mathbf{R}} d\sigma = \int \mathbf{V}^i d\theta,$$

n'indique-telle pas que de paramètre ρ<sub>1</sub>, des cylindres perpendiculaires à ceux de niveau donne, par son accroissement, un autre genre de travail, celui de la composante normale? La valeur de ce nouveau-travail serait très-simplement définie par l'une ou par l'autre des deux intégrales (γ).

#### & XCVIII.

#### NOUVELLES DÉFINITIONS

Cette demande, si naturellement amenée, mérite quelques réllexions. L'idée du travail des forces, créée ou rajeqnie par Coriolis, et qui domine aujourd'hui presque exelusivement dans l'enseignement de la Mécanique, n'aurait pas atteint cette haute position, si elle ne recélait pas une idée mère, vraie et naturelle. Mais, pour que son règne soit durable, il faut déduire de l'idée mère toutes ses conséquemees, et l'appliquer également sur toutes les parties de la science. Or, comme on va le voir, elle conduit d'abord à une définition de la masse, de beauconp préférable à celle que l'où donne habituellement, et signale ensuite un nouveau geure de travail que l'on ne définit pas,

L'idée de travail est inséparable de celle d'une résistance vaineue. Lorqu'une force fait décrire une trajectoire une viligne à un point matériel, son, travail consiste à vainère la résistance que ce point oppose aux modifications de son mouvement. C'est cette résistance qu'on appello force d'inertie.

La composante tangentielle de la force, ou  $\mu \frac{d}{dx}$ , surmonte lá résistance que le point oppose à l'accroissement de va vitesse. La composante normale de la force, ou  $\mu \frac{\pi}{R}$ , surmonte la résistance que le point oppose au changement de direction de son mouvement.

D'après cela, la force d'inertic a une composante tangentielle égale à  $\mu \frac{dV}{dt}$ , dirigée en sens contraire de la vitesse, et une composante normale égale à  $\mu \frac{V^*}{R^*}$  dirigée du côté opposé au centre de courburs. On doit donc dire, avec Duhamel, que la force centrifuge est la composante normale de la force d'inertie.

Dans le cas du mouvement rectiligne varié, la force d'inertie I se réduit à

 $I = \mu J$ 

(j représentant, comme au § LXXXIV, l'accelération totale). D'où résulte que μ, ou la masse, est la puissance ou le coefficient de la résistance du point matériel. Définition qui a de l'analogie avéc celle du coefficient d'élasticité.

Dans le cas du mouvement curviligne, la force totale surmonte deux résistances partielles, ou exécute deux tràvaux différents, l'un par sa composante tangentielle, l'autre par sa composante normale. Pourquoi ne définit-on que le premier et pas le second ? Il y a là une véritable lacune, quelquechose d'incomplet, que la théorie du potentiel cylindrique signale bien clairement.

Lorsqu'on v réfléchit, on reconnaît qu'en introduisant dans la Dynamique le travail des composantes normales, on obtiendrait une ou plusieurs équations qui, jointes à celle des forces vives ou du travail des composantes tangentielles, comprendraient toutes les lois du mouvement. Ce qui établirait une liaison générale entre toutes les partics du nouvel enseignement. Alors, le travail par rotation, si fréquemment employe dans la théorie des machines, ne serait plus qu'un cas particulier de la définition générale et complète du travail. Tandis qu'il reste tout à fait en dehors de la définition restreinte adoptéc, puisque, comme première conséquence de cette dernière, le travail d'une force est nul, quand elle sollicite un mobile perpendiculairement à la direction de son mouvement. Corollaire qui est exact. quand la composante tangentielle garde, pour elle soule, le mot de travail; mais, qui devient absurde en présence de l'idée du travail réellement exécuté par chacune des deux composantes, normale et tangentielle.

Les paramètres actuels  $\rho$  et  $\rho$ , sont récllement teux potentiels distincts et conjugués : car ils donnent, l'un le travail de la composante tangentielle, l'autre celui de la composante normale, et l'identité de leurs rôles entraine celle de leurs dénominations. On reproduit en quelque sorte leurs expressions earactéristiques (†) et (2), en appelant  $\rho$  le potentiel cylindrique linéaire, et  $\rho_1$  le potentiel cylindrique lunéaire, et  $\rho_1$  le potentiel cylindrique autre constitue en constitue et de la constitue et de l

# ONZIÈME LECON.

### SYSTEMES CYLINDRIOUES ISOTHERMES

Systèmes cylindriques isothermes. — Problème de l'equilibre des températures dans un solide cylindrique indéfini. — Equation d'un rectangle curviligne, — Genéralité des systèmes cylindriques isothermes.

## § XCIX.

#### LEURS PARAMETRES THERMOMÉTRIQUES.

D'après le § XCV les deux familles de cylindres représentées par les équations

$$\begin{cases} \rho = \mathbf{S} \operatorname{G} \log \frac{c}{r} = a, \\ \rho_1 = \mathbf{S} \operatorname{G} \arctan \frac{r}{x - a} = \beta, \end{cases}$$

sont orthogonales; leurs paramètres différentiels du premier ordre sont égaux  $(h_i = h)$ ; ceux du seçond ordre sont muls  $(\Delta_i = 0, \Delta_i \beta = 0)$ . Et, si 1 on ajoute la famille de plans, parallèles, définie par les équations

$$\rho_1 = z$$
,  $h_2 = 1$ ,  $\Delta_2 z = 0$ ,

on complète un système cylindrique, triplement isotherme, sur lequel on peut résoudre, intégralement, une des questions de la théorie analytique de la chaleur, sans qu'il soit nécessaire de particulariser les potentiels (1), de limiter le nombre de leurs termes, ni d'assigner leurs constantes.

C.

PROBLÈME DE LEURS TEMPÉRATURES STATIONNAIRES.

Un corps solide homogène est limité latéralement, par deux cylindres de la première famille (1), aux paramètres  $\alpha'$ ,  $\alpha''$ , et par deux cylindres de la seconde famille, aux paramètres  $\beta'$ ,  $\beta'$ ; il, s'étend indéfiniment dans le sens des x. Chaque génératrice de la surface latérale est entretenue, sur toute sa longueur, à une température fixe et donnée, qui diffère d'une génératrice à une autre. Le solide est en équilibre de chaleur, il s'agit de trouver la loi intégrale qui régit les températures stationnaires V, des points intérieurs.

Il est évident que V doit être ipdépendant de π, ou ne varier qu'avec α et β. Or, une fonction-de-point V étant exprimée à l'aide des trois coordonnées thermométriques (π, β, π), son paramètre différentiel du second ordre a la forme

$$\Delta_1 \vec{V} = h^2 \left( \frac{d\vec{V}}{dz^2} + \frac{d^2\vec{V}}{d\beta^2} \right) + \frac{d^2\vec{V}}{dz^2}$$

(§ XXII); l'équation générale  $\Delta_{+}V = 0$ , se réduit donc, dans le cas actuel, à

(2) 
$$\frac{d^{1}V}{d\alpha^{2}} + \frac{d^{1}V}{d\beta^{2}} = 0,$$

puisque la dérivée seconde en z est nulle partout.

Il s'agit de déterminer une fonction V de  $(\alpha, \beta)$  vérifiant l'équation  $(\alpha)$ , qui se réduise successivement à deux fonctions données de  $\beta$ , quand  $\alpha = \alpha'$ , et à deux fonctions aussi données de  $\alpha$ , quand  $\beta = \beta'$ , quand  $\beta = \beta'$ , quand  $\beta = \beta'$ , quand  $\beta = \beta''$ , de telle sorte que les quatre équations à la surface

(3) 
$$\begin{cases} \mathbf{V}_{\alpha'} = \mathbf{A}'(\beta), & \mathbf{V}_{\alpha''} = \mathbf{A}''(\beta), \\ \mathbf{V}_{\beta'} = \mathbf{B}'(\alpha), & \mathbf{V}_{\beta''} = \mathbf{B}''(\alpha), \end{cases}$$

soient satisfaites. (Les accents des  $A^{(I)}$ ;  $B^{(I)}$ ; indiquent ici des fonctions différentes, et non des dérivées.) Dans les fonctions  $A^{(I)}$ , B ne varie qu'entre  $\beta'$  et  $\beta''$ ; dans les fonctions  $B^{(I)}$ , a ne varie qu'entre  $\alpha'$  et  $\alpha''$ .

Le problème d'analyse qui vient d'être énoncé, se résout ainsi qu'il suit. On prend d'abord pour la fonction V une série de la forme

$$v = S MFF_i$$
;

chaque terme vériliant séparément l'équation  $\{x\}$ , et étant le produit de trois facteurs, savoir : d'une constante indécerminée M, d'une fonction  $\Gamma_1$  de  $\beta$  seul. On imagine ensuite que la série totale V soit décomposée en quatre séries partielles, chacume d'elles se rélutisant à zéro sur trois des faces latérales; et reproduisant la fonction  $\Delta(t)$  on B(t), correspondante à la quatrième de ces faces. Il sufit alors de savoir comment doit se composer une quelconque de ces faces partielles, pour que l'on puisse en concluré les trois autres, et par suite la série totale.

## § CI. SOLUTION PARTIELLE.

Celle des séries partielles qui doit reproduire la fonction. A' (β), résoudrait à elle seule le problème proposé, si les équations à la surface étaient particulièrement

$$\begin{cases} \mathbf{V}_{\alpha'} = \mathbf{A}'(\beta), \quad \mathbf{V}_{\alpha''} = \mathbf{o}, \\ \mathbf{V}_{\beta'} = \mathbf{o}, \quad \mathbf{V}_{\beta''} = \mathbf{o}. \end{cases}$$

Or, si l'on convient de représenter par les symboles  $E(\varepsilon)$ ,  $\mathcal{E}(t)$ , les cosinus et sinus hyperboliques de la variable  $\varepsilon$ ; c'est-à-dire, si l'on pose

(5) 
$$\frac{e^{\epsilon} + e^{-\epsilon}}{2} = E(\epsilon), \quad \frac{e^{\epsilon} - e^{-\epsilon}}{2} = C(\epsilon),$$

on reconnaît sans peine que la série partielle dont il s'agit, doit être de la fornie

(6)] 
$$V = \sum_{n=1}^{\infty} M \frac{\mathcal{E}[n(\alpha'' - \alpha)]}{\mathcal{E}[n(\alpha'' - \alpha')]} \sin[n(\beta - \beta')],$$

où n remplace, pour simplifier, la fraction

$$\frac{i\pi}{\beta'' - \beta'} = n,$$

i étant un nombre entier quelconque, qui diffère d'un terme à un autre.

En effet, d'après les propriétés connues des fonctions  $\mathcal{E}$  et s'aussile, pour  $\beta=\beta'$  par sin  $\alpha=0$ , pour  $\beta=\beta'$  par sin  $\alpha=0$ , pour  $\beta=\beta''$  par sin  $\alpha=0$ , pour  $\alpha=\alpha''$  par  $\mathcal{E}(\alpha)=\delta$ . Ainsi, la séric  $(\delta)$  vèrifie l'équation linéaire aux différences partielles  $\{a\}$ , et astisfait aux trois dernières équations à la surface  $\{4\}$ . Pour qu'elle satisfasse à la première, ou qu'elle reproduise, la fonction  $\Lambda'(\beta)$  lorsque  $\alpha=\alpha'$ , il faut que l'on ait identiquement

(8) 
$$\sum_{i=1}^{i=\infty} M \sin \lambda (\beta - \beta') = \Lambda'(\beta),$$

quand β varie entre les deux limites înfranchissables β' et β". Il ne s'agit plus alors que de déterminer la valeur que le facteur constant M doit avoir dans chaque-terme, du premier membre (8). A cet effet, on fait usago du théorème suivant.

Si r, i', sont des nombres entiers différents, et n, n', les deux fractions (7) correspondantes, on a identiquement

(9) 
$$\int_{\beta'}^{\beta'} \sin n \left(\beta - \beta'\right) \cdot \sin n' \left(\beta - \beta'\right) d\beta = 0:$$

car, l'intégrale indéfinie de l'élément différentiel du premier membre, laquelle est

(10) 
$$\left[\frac{\sin(n'-n)(\beta-\beta')}{2(n'-n)} - \frac{\sin(n'+n)(\beta-\beta')}{2(n'+n)}\right],$$

se réduit à zéro, à la limite  $\beta = \beta'$ , par sin 0 = 0, et à la limite  $\beta = \beta''$  par sin  $(i' + i)\pi = 0$ . En outre, si n' = n, la seconde fraction (to) s'annule encore aux deux limites, mais la prémière fraction, qui se réduit à  $\frac{1}{2}(\beta - \beta')$ , ne s'annule qu'à la première limite, et devient  $\frac{1}{2}(\beta'' - \beta')$  à la seconde; ce qui donne, au lieu de (9), l'intégrale définie

(11) 
$$\int_{\beta'}^{\beta''} \sin^2 n (\beta - \beta') d\beta = \frac{\beta'' - \beta'}{2}.$$

Maintenant, le coefficient M du terme de la série (8) qui correspond à l'entier i, s'obtient, en multipliant l'identité (8) par le facteur sin  $n (\beta - \beta')$   $d\beta$ , et intégrant les deux membres, depuis  $\beta = \beta''$ , jusqu'à  $\beta = \beta''$ . Car, cette dernière opération fait disparaitre tous les autres termes, d'après le théorème (9); et l'on a définitivement

(12) 
$$M = \frac{2}{\beta'' - \beta'} \int_{\beta'}^{\beta''} \Lambda'(\beta) \sin n (\beta - \beta') d\beta,$$

à l'aide de la valeur (11). On pourrait vérifier, par les méthodes exposées dans le cours d'Algèbre supérieure, ou par celles que l'on doit à M. Dirichlet, qu'avec la valeur générale (12) du coefficient M, la série périodique, qui compose le premier membre de l'équation (8), reproduit rexactement les valeurs données au second, entre les limits  $\beta'$  et  $\beta''$  de la variable  $\beta$ . D'où résulte, qu'avec-cette même valeur (12), la série (6) donne la solution du problème proposé, quand les équations à la surface sont celles du groupé (4).

#### & CII.

#### SOLUTION COMPLETE.

Il est facile de former la série totale V, qui résout le même problème dans le cas, plus complet, du groupe (3). Si, m représentant la nouvelle fraction

$$\frac{i\pi}{\alpha''-\alpha'}=m,$$

on désigne les quatre valeurs générales, du coefficient M, par les lettres  $\mathcal{A}^{(j)}$ ,  $\mathfrak{B}^{(j)}$ ; ou, si l'on pose

(14) 
$$\begin{cases} \frac{2}{\beta'' - \beta'} \int_{\beta''}^{\beta''} A(i)(\beta) \sin n \ (\beta - \beta') d\beta = A(i), \\ \frac{2}{\alpha'' - \alpha'} \int_{\alpha'}^{\alpha} B(i)(\alpha) \sin m \ (\alpha - \alpha') d\alpha = B(i), \end{cases}$$

l'accent (j) étant successivement (') et ("), la valeur générale de la fonction V cherchée, est

$$(15) \begin{cases} \lim_{\epsilon \to \infty} \frac{d\epsilon' C \left[ n \left( \alpha'' - \alpha \right) \right] + d\epsilon'' C \left[ n \left( \alpha - \alpha' \right) \right]}{C \left[ n \left( \alpha'' - \alpha' \right) \right]} \sin n (\beta - \beta') \\ + \lim_{\epsilon \to \infty} \frac{d\delta' C \left[ m \left( \beta'' - \beta \right) \right] + d\epsilon'' C \left[ m \left( \beta - \beta' \right) \right]}{C \left[ m \left( \beta'' - \beta' \right) \right]} \sin n (\alpha - \alpha'). \end{cases}$$

On constate aisément que cette série totale (15) satisfait à toutes les conditions imposées: chaque terme vérifiant séparément l'équation aux différences partielles (2), qui est linéaire, la somme de tous les termes vérifie la même équation, quels que soient d'ailleurs les facteurs constants qui multiplient ces termes. En outre, les quatre équations à la surface (3) sont reproduites : car s'il s'agrit, par exemple, de la dernière de ces équations, lorsqu'on fait,

dans (15)  $\beta = \beta''$ , tous les termes de la première ligne s'annuleut par sin  $i\pi = 0$ ; à la seconde ligne, les termes aux intégrales  $\psi''$  disparaisent par  $\zeta(0) = 0$ , et dans ceux aux intégrales  $\psi''$ , qui restent seuls, la fonction  $\zeta$  de chaque numérateur devient égale au dénominateur correspondant; on a donc définitivement, en réduisant,

$$V_{\beta''} = \sum v b'' \sin m (\alpha - \alpha')$$
.

Et, avec la valeur générale (14) du coefficient '8'', le second membre reproduit exactement la fonction donnée B''(a), entre les limites a' et a'' de la variable a. On reconnaît successivement, et de la même manière, que la série totale V (15) satisfait aux autres équations à la surface (3).

### § CIII.

#### CAS DES TEMPÉRATURES CONSTANTES.

Considérons le cas particulier où chaeune des quatre faces latérales est entretenue à une même température fixe dans toute, son étendue, mais différente d'une face à une autre. Les A<sup>(1)</sup>, B<sup>(1)</sup>, sont alors des constantes, et sortent en delors du signe d'intégration dans les formules (14);, or on trouve d'ûrcetement.

$$\int_{a'}^{\beta''} \sin n \, (\beta - \beta') = \frac{1}{n} (1 - \cos n \, \pi);$$

intégrale définie qui est nulle quand l'entier i est pair, ou égal à 2 k; et qui se réduit à

$$-\frac{2}{n} = \frac{2(\beta'' - \beta')}{(2k+1)\pi};$$

quand i est impair, où égal à 2k + 1. Ainsi les  $\mathcal{K}(i)$  (14), et de même les  $\mathcal{K}(i)$ , sont nuls pour les termes de la série totale (15) où l'enticra est pair, et pour les termes où i est

impair, on

(16) 
$$\begin{cases} v_{b}(i) = \frac{4}{\pi} \frac{A(i)^{3}}{2k+1}, \\ v_{b}(i) = \frac{4}{\pi} \frac{B(i)^{3}}{2k+1}. \end{cases}$$

D'après cela, n et m représentant maintenant les deux fractions

$$\frac{(2k+1)\pi}{\beta''-\beta'}=n, \quad \frac{(2k+1)\pi}{\alpha''-\alpha'}=m,$$

la fonction V, dans le cas actuel où chaque face latérale a une même température fixe sur toute son étendue, sera donnée par la nouvelle série

$$(i8) V = \begin{cases} \sum_{\pi} \frac{A' \mathcal{E}[n(\alpha'' - \alpha)] + A'' \mathcal{E}[n(\alpha - \alpha')]}{\mathcal{E}[n(\alpha'' - \alpha')]} \frac{\sin n (\beta - \beta')}{2k + 1} \\ + \sum_{k=0} \sum_{\alpha = 0}^{n} \frac{B' \mathcal{E}[m(\beta'' - \beta)] + B'' \mathcal{E}[m(\beta - \beta')]}{\mathcal{E}[m(\beta'' - \beta')]} \frac{\sin m(\beta - \alpha')}{2k + 1}, \end{cases}$$

dans laquelle les  $\mathbf{A}^{(f)}$ ,  $\mathbf{B}^{(f)}$ , sont des températures constantes et données. Il suffira de se rappeler que la série classique

$$\sum \frac{\sin(2k+1)u}{2k+1},$$

est égale à π/2 quand on donne à u des valeurs comprises cutre zéro et π, pour vérifier immédiatement que la fonction V (18) reproduit les quatre températures fixes de la surface latérale.

EQUATION D'UN VOLUME GYLINDRIQUE.

La formule (18), ainsi vérifiée, conduit à un théorème

d'analyse remarquable. Si les quatre températures A/2; B/2, sont toutes égales entre elles, il est évident que la température stationnaire V, de tout point intérieur, doit étré égale à l'unique température fixe de toute la surface; il faut donc que l'équation (18) soit une identité, quand on supprimera les cinq facteurs A', A'', B', B'', V, devenus tous égaux. Si l'on remarque que les sinus et cosinus hyperboliques é et E vérifient les formules

$$\mathcal{C}(a) + \mathcal{C}(b) = 2 \mathcal{C}\left(\frac{a+b}{2}\right) \mathbb{E}\left(\frac{a-b}{2}\right),$$

$$\mathcal{C}(s) = 2 \mathcal{C}\left(\frac{s}{2}\right) \mathbb{E}\left(\frac{s}{2}\right),$$

aussi bien que les sinus et cosinus ordinaires, on mettra facilement l'identité dont il s'agit, sous la forme

$$(2n) \qquad \sum \frac{\mathbb{E}\left[n\left(\alpha - \frac{\alpha'' + \alpha'}{2}\right)\right] \sin n\left(\beta - \beta'\right)}{\mathbb{E}\left(n\frac{\alpha'' - \alpha'}{2}\right)} \frac{\sin n\left(\beta - \beta'\right)}{2k + 1} + \sum \frac{\mathbb{E}\left[m\left(\beta, -\frac{\beta'' + \beta'}{2}\right)\right] \sin m\left(\alpha - \alpha'\right)}{\mathbb{E}\left(m\left(\beta'' - \beta'\right)\right)} \frac{1}{2k + 1}$$

où m et n ont les valeurs générales (17).

A l'aide de formules empruntées à Legendre, on parvient à constater que la somme des deux premières séries est constainment égale à  $\frac{\pi}{4}$ , quand on donne à  $\alpha$  une valeur quelconque, comprise entre a' et a'', à  $\beta$  une valeur quelconque comprise entre  $\beta'$  et  $\beta''$ . Mais les deux membres de (30) ne sont plus égaux quand  $\alpha$  ou  $\beta$ , ou  $\alpha$  et  $\beta$  sortent de leurs limites, car le premièr membre devient alors infini, par suite de la divergence des deux séries on de l'une d'elles.

. Ainsi, l'équation (20) est vérifiée par les coordonnées

 $(\alpha, \beta)$  de tout point situé à l'intérieur du corps proposé, etnon par celles d'un point extérieur. C'est donc, en réalité, l'équation du volume compris entre les quatre cylindres aux paramètres  $(\alpha', \alpha'', \beta', \beta'')$ . Cette équation embrasse même tous les points situés sur la surface qui limite ce volume; mais à l'exception de ceux qui appartiennent à deux faces.

En effet, pour  $\alpha = \alpha^{(I)}$ , ou pour  $\beta = \beta^{(I)}$  seudement, tous les termes de l'une des séries (20) s'annulent; et, dans la série qui reste, la fonction E de chaque numérateur devient égale au dénominateur correspondant; en sorte que le premier membre, se réduisant à une série (19), est identiquement égal au second. Tandis que, pour  $\alpha = \alpha^{(I)}$  et  $\beta = \beta^{(I)}$  à la fois, les deux séries s'annulent, et l'équation (20) n'est plus vérifiée.

En nn mot, l'équation (20) représente le volume cylindrique du corps propoé, surface latérale comprise, maismoins les arêtes. Ou bien, en restant sur le plan d'une des sections droites du volume cylindrique, l'équation (20) représente la surface plane du rectangle curviligne comprisentre les directrices  $(\alpha', \alpha'', \beta', \beta'')$ , les côtés compris, mais moins les sommets.

#### 9 CV

#### TEMPÉRATURE DES CYLINDRES ISOTHERMES.

Ajoutons aux deux solutions, l'anc générale, l'autre particulière, dounée par les séries (15) et (18), la solution, beaucoup plus simple, du problème relatif aux enveloppes limitées par des parois isothermes, Lorsque ces parois sout denx cylindres d'une même famille (1) aux paramètres  $\alpha'$  et  $\alpha''$ , on  $\beta'$  et  $\beta''$ , entreienus, l'un à la température prise pou muité, l'autre à zèro, les températures stationnaires V des points intérieurs de l'enveloppe sont dounées par la

fraction (24)

$$V = \frac{\alpha'' - \alpha}{\alpha'' - \alpha'}, \quad \text{ou} \quad V = \frac{\beta'' - \beta}{\beta'' - \beta},$$

qui vérifie l'équation générale  $\Delta_1 V = 0$ , et reproduit, en outre, les deux équations à la surface.

L'état calorifique étant le même, pour toutes les sections perpendiculaires aux arêtes du système evlindrique, on pent restreindre l'énoncé des lois au plan d'une des sections, et considérer les équations (1) comme représentant deux familles de courbes, orthogonales et isothermes, toutes situées dans ce plan. La formule (21) donne alors les températures des courbes d'une même famille, lorsque deux d'entre elles sont entretenues, l'une à zero, l'autre à une température fixe prise pour unité. Les courbes de cette première famille, devenues effectivement isothermes, sont coupées orthogonalement par celles de la seconde famille, qui figurent, en quelque sorte, des filets de chaleur; puisque la chaleur s'écoule, sur chacune d'elles, de la source chaude à la source froide, sans se détourner latéralement : le flux. calorifique étant nul entre molécules qui ont même température. Ainsi lorsque les courbes a (1) deviennent effectivement isothermes, les courbes β sont des filets de chaleur, et inversement.

Les trois solutions (15), (18), (21), et l'équation (20) représentant un volume, sont applicables à tous les systèmes de potentiels eylindriques, compris dans les équations primitives (1). Le plus simple de tous est le système des coordonnées polaires planes, dont les paramètres thermométriques sont

$$\alpha = \log \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{c} = \log \frac{r}{c},$$

$$\beta = \arctan \frac{y}{c},$$

equations qui conduisent aux formules de transformation

$$x = ce^{\alpha} \cos \beta,$$
  
 $y = ce^{\alpha} \sin \beta,$ 

ct à la valeur commune des paramètres différentiels du premier ordre, laquelle est

$$h = \frac{1}{r^2} = \frac{1}{r}$$

Lorsqu'il s'agit d'une enveloppe indéfinie, limitée par deux cylindres droits concentriques, aux paramètes s' et s' où de rayons s' et s'', la paroi intérieure ayant la femperature prise pour unité, et la paroi extérieure étant à scho, v's exprime par la première fraction (21), ou par celle-ci

$$=\frac{\log -r}{\log r''}$$

Lorsm'il s'agit d'un solide indéfini, compris entre deux cylindres (a', a''), et deux plans méridiens ( $\beta'$ ,  $\beta''$ ), c'est-à-dire ayant pour section droite un secteur circulaire tronqué; si l'on connait les températures fixes, données aux génératrices des faces latérales, la formule (t5), ou (t8), donnera la loi intégrale des températures stationnaires des points intérieurs; et l'équation (20) représentera le volume de ce vorps cylindrique, ou simplement le secteur tronqué qu'en forme la base.

Si l'on préfère employer la coordonnée r, au licu du paramètre thermométrique α, on prendra

$$m = \frac{i\pi}{\log \frac{r''}{r'}}, \quad \text{ou} \quad m = \frac{(2k+1)\pi}{\log \frac{r''}{r'}};$$

et l'on remplacera les E et les E des nati, par des puis-

sances des rayons  $r^{(I)}$ : par exemple, dans la première serie (20), au lieu du rapport de deux fonctions E, on aural expression

$$\frac{\left(\frac{r^2}{r''r'}\right)^{\frac{n}{2}} + \left(\frac{r''r'}{r^2}\right)^{\frac{n}{2}}}{\left(\frac{r''}{r''}\right)^{\frac{n}{2}} + \left(\frac{r'}{r''}\right)^{\frac{n}{2}}}$$

et l'exposant 2, qui a pour valeur numérique la fraction

$$\frac{(2\lambda + r)\pi}{2(\beta'' - \beta')}$$

sera entier, si l'angle  $(\beta'' - \beta')$  est une partie aliquote de l'angle droit, ou de  $\frac{\pi}{2}$ .

On remarquera que cet abandon de la coordonnée thermométrique a, pour lui substituer le rayon r, cirlève sa forme générale à la valeur (15), et fait disparaître toute symétrie entre les deux séries partielles de chaeune des deux fonctions V (15) et (18). S'il s'agissait d'établir les formules ainsi transformées, directement ou en partant du rayon, r, le défaut de généralité, et le manque de symétrie, coupliqueraient singulièrement la recherche de ces solutions spériales.

### GÉNÉRALITÉ DES CYLINDRES ISOTHERMES.

Nous considérerons, dans les prochaines leçous, d'autres systèmes empruntés aux formules primitires (1), afin d'êtindier de près tont ce qui concerne les signes et les llimites des paramètres thermométriques. Mais, avant d'entreprendrecette étude, il importe de faire bien compre ulre, que les solutions, exposées dans cette leçon, embre "sen» tous fessolutions, exposées dans cette leçon, embre "sen» tous fessystèmes de cylindres conjugués, dont les paramètres  $(\alpha, \beta)$ , indépendants de  $\alpha$ , vérifient les deux équations

(22) 
$$\begin{cases} \frac{d\beta}{dx} = \frac{d\alpha}{dy}, \\ \frac{d\beta}{dx} = -\frac{d\alpha}{dx}, \end{cases}$$

desquelles résultent toutes les conditions essentielles à ces applications, Savoir : 1º l'orthogonalité des deux familles de cylindres, par l'identité

$$\frac{d\alpha}{dx}\frac{d\beta}{dx} + \frac{d\alpha}{dy}\frac{d\beta}{dy} = 0;$$

2º leur isothermie, puisque la différentiation donne

(23) 
$$\frac{d^3\alpha}{dx^3} + \frac{d^3\alpha}{dy^3} = 0, \quad \frac{d^3\beta}{dx^3} + \frac{d^3\beta}{dy^2} = 0;$$

3º enfin l'égalité des deux paramètres différentiels du premier ordre, car on a

$$\sqrt{\left(\frac{d\beta}{dx}\right)^{2} + \left(\frac{d\beta}{dy}\right)^{2}} = \sqrt{\left(\frac{d\alpha}{dx}\right)^{2} + \left(\frac{d\alpha}{dy}\right)^{2}}.$$

En réalité, le groupe (1) est une formé donnée aux intégrales des équations aux différences partielles (22), mais ce n'est pas la seule. Avec deux fonctions déterminées ( $\alpha$ ,  $\beta$ ), vérifiant les équations (22), on compose deux autres fonctions (P; Q), jouissant de la même propriété, en posant

$$\begin{cases} P = \log \psi, \\ Q = \arctan g \xi, \end{cases}$$

où vest la valeur commune des deux radieaux

(25) 
$$\sqrt{\left(\frac{d\alpha}{dx}\right)^2 + \left(\frac{d\beta}{dx}\right)^2} = = \psi$$

$$\sqrt{\left(\frac{d\alpha}{dy}\right)^2 + \left(\frac{d\beta}{dy}\right)^2} = \psi$$

et F la valeur commune des deux fractions

(26) 
$$\frac{\frac{d\beta}{dx}}{\frac{dz}{dx}} = \frac{\frac{d\alpha}{dy}}{\frac{d\beta}{dy}} = \xi.$$

En effet, outre les identités (25) et (26), les équations (22), jointes à leurs corollaires (23), établissent celles-ci

$$\frac{dz \frac{d^2\beta}{dx} \frac{d\beta}{dx} \frac{d^2\alpha}{dx} \frac{d\beta}{dx^2} - \frac{d\beta}{dy} \frac{d^2\beta}{dy} + \frac{d\alpha}{dx} \frac{dx^2}{dy^2}}{\frac{d\alpha}{dy} \frac{d\beta}{dy^2} + \frac{d\beta}{dy} \frac{d\beta}{dy^2}} - \frac{d\beta}{dy} \frac{d^2\beta}{dy} + \frac{d\alpha}{dx} \frac{dx^2}{dx} + \frac{d\alpha}{dx} \frac{dx}{dx} + \frac{d\alpha}{dx} \frac{dx^2}{dx} + \frac{d\alpha}{dx} \frac{dx^2}{dx} + \frac{d\alpha}{dx} \frac{dx}{dx} + \frac$$

car, en substituant dans les numérateurs des premiers membres, à chaque dérivée premiere sa valeur déduite du groupe (22), à chaque dérivée seconde sa valeur déduite du groupe (23), on obtient les séconds membres. Or, d'après les équations posées (24), et les valeurs (25) et (26), ces idéntités (27) peuvent s'écrire ainsi

(28) 
$$\begin{cases} \frac{dQ}{dx} = +\frac{dP}{dy}, \\ \frac{dQ}{dy} = -\frac{dP}{dx}; \end{cases}$$

donc les fonctions P et Q (24) vérifient les équations aux différences partielles (22).

Ces équations linéaires seront conséquemment vérifiées par les séries

13

où les  $(\emptyset,\xi)$  diffèrent, d'un terme à l'autre, par les  $(\alpha,\beta)$  qui les composent. Si les  $(\alpha,\beta)$  sont emprantés au groupe (1), on aura, dans le groupe (20), une seconde forme d'intégrales. On en déduirait une troisième de la même manière.

La forme intégrale la plus concise est donnée par l'équation

$$(30) \qquad \beta + \alpha \sqrt{-1} = F(x + y \sqrt{-1}),$$

où F indique une fonction quelconque du binôme

$$(x+r\sqrt{-1}),$$

car l'identité

$$\frac{d\mathbf{F}}{d\mathbf{y}} = \sqrt{-1} \frac{d\mathbf{F}}{d\mathbf{x}},$$

exprimée à l'aide des fonctions réelles (α, β), devient

(31) 
$$\frac{d\beta}{dr} + \frac{d\alpha}{dr}\sqrt{-1} = -\frac{d\alpha}{dx} + \frac{d\beta}{dx}\sqrt{-1},$$

et reproduit essentiellement les relations (22).

# § CVIII.

## CYLINDRES HOMOFOCAUX.

Par exemple, la forme (30) conduit très-simplement au système des cylindres homofocaux du second ordre, lorsqu'on pose

$$\beta + \alpha \sqrt{-1} = \arcsin \frac{x + y \sqrt{-1}}{c};$$

équation d'où l'on déduit : 1º à l'aide d'une extension trigonométrique connue, la relation inverse

$$x + y\sqrt{-1} = c \left[ \mathbb{E}(\alpha) \sin \beta + \sqrt{-1} \mathcal{E}(\alpha) \cos \beta \right];$$

2º par separation, les valeurs

(32) 
$$\begin{cases} x = c E(\alpha) \sin \beta, \\ y = c \mathcal{E}(\alpha) \cos \beta; \end{cases}$$

3º par l'élimination successive de  $\alpha$  et de  $\beta$ , les équations des cylindres conjugués

(33) 
$$\left(\frac{x^2}{E^2(\alpha)} + \frac{y^2}{\xi^3(\alpha)} = c^2, \\ \left(\frac{x^2}{\sin^2 \beta} - \frac{y^2}{\cos^2 \beta} = c^2; \right)$$

4º enfin, par l'introduction des axes

(34) 
$$\begin{cases} c \, \mathbf{E}(\alpha) = \mu \\ c \sin \beta = \nu \end{cases} \quad \text{d'où} \quad \begin{cases} c \, \mathcal{E}(\alpha) = \sqrt{\mu^2 - c^2} \\ c \cos \beta = \sqrt{c^2 - \nu^2}, \end{cases}$$

les mêmes équations présentées sous la forme habituelle et caractéristique

(35) 
$$\begin{cases} \frac{x^{2}}{\mu^{2}} + \frac{y^{2}}{\mu^{2} - c^{2}} = 1, \\ \frac{x^{2}}{y^{2}} - \frac{y^{2}}{c^{2} - y^{2}} = 1. \end{cases}$$

On peut donc appliquer les solutions (15), (18), (20), (21), aux corps limités par des cylindres elliptiques et hyperboliques homofoeaux, en se servant essentiellement des paramètres thermométriques  $(x, \beta)$ , qu'expriment les intégrales

$$\alpha = \int_c^{\mu} \frac{d\mu}{\sqrt{\mu^2 - c^2}};$$

$$\beta = \int_0^{\pi} \frac{d\nu}{\sqrt{c^2 - \nu^2}}.$$

En général, s'il suffit de constater la vérification des équations (22), pour en conclure que les cylindres conjugués sont orthogonaux, et que leurs paramètres différentiels du premier ordre sont égaux, réciproquement, de cette égalité et de cette orthogonalité reconnues, on peut conclure la vérification.

En effet, les deux équations,

$$\left(\frac{d\beta}{dx}\right)^{2} + \left(\frac{d\beta}{dy}\right)^{2} = \left(\frac{d\alpha}{dx}\right)^{2} + \left(\frac{d\alpha}{dy}\right)^{2},$$

$$\frac{d\alpha}{dy}\frac{d\beta}{dy} + \frac{d\alpha}{dx}\frac{d\beta}{dy} = 0,$$

ayant lieu, par hypothèse, on pent les mettre sons la forme

et, ajoutant à la première, la séconde multipliée par  $2\sqrt{-1}$ , on a

$$\left(\frac{d\beta}{dy} + \frac{d\alpha}{dy}\sqrt{-1}\right)^2 = \left(-\frac{d\alpha}{dx} + \frac{d\beta}{dx}\sqrt{-1}\right)^2;$$

d'où l'on déduit, en extrayant la racine, soit l'équation (31), puis le groupe (22), soit cette équation, puis ce groupe avec  $\alpha$  en place de  $\beta$  et réciproquement, ce qui ne change rien à la conclusion. La vérification ayant lieu, les équations (23) n'en sont que des conséquences.

Donc, quand on a reconnu que deux familles de cylindres, aux paramètres  $\alpha$ ,  $\beta$ , se coupent à angles droits, et que l'eurs paramètres dilférentiels du premier ordre sont égaux, on peut en conclure : que ces deux familles sont isothermes, que  $\alpha$ ,  $\beta$ , sont précisément leurs paramètres thermométriques, et qu'on peut leur appliquer les solutions générales, exposées dans cette leçon.

Par exemple : on a posé, des l'abord, les deux équa-

tions (35), représentant des cllipses et des hyperboles aux mêmes foyels  $\Gamma$  et  $\Gamma'$ . Ces deux familles sont orthogonales, puisque, des deux courbes conjuguées, qui se coupent au point M, l'une a pour normale, et l'autre pour tangente, la bissectrice de l'angle FMF. Par des raisons de symétrie et d'homogénéité, ou cherche des paramètres  $(\alpha, \beta)$ , tels que les deux axes de chaque courbe, qui ont même importance, aient des expressions homologues, sans subordination de l'une à l'autre. Ce qui conduit : 1° aux valeurs (34), écrites inversement;  $2^{\alpha}$  aux équations transformées (33);  $3^{\alpha}$  enfin aux formules (3 $\alpha$ ), lesquelles donnent

$$\frac{1}{h^2} = \left(\frac{dy}{d\alpha}\right)^3 + \left(\frac{dx}{d\alpha}\right)^3 = \begin{cases} e^{i\left[E^2(\alpha)\cos^3\beta + \mathcal{C}^1(\alpha)\sin^3\beta\right],} \\ \frac{1}{h^2_1} = \left(\frac{dx}{d\beta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\beta}\right)^3 \end{cases}$$

ou bien  $h_1 = h$ . Et l'on peut appliquer, au cas actuel, les trois conclusions de l'article précédent.

Les diverses formes, trouvées au § CVII, pour les intégrales générales des équations (22) donnent des séries d'intégrales particulières, qui ne sont pas nécessairement distinetes. On pourrait même démontrer que toutes ces formes rentrent dans celle qui passe par les imaginaires. Toutefois, nous adoptons exclusivement la forme primitive (1), qui, étant née de la considération des potentiels cylindriques, semble mieux appropriée que toute autre, à l'étude des phénomènes naturels. Il y a même de fortes raisons de croire que cette forme recèle toute la théorie mathématique des courants électriques. Quoi qu'il en soit, les potentiels eylindriques pourront donner lieu à des recherches importantes; si l'on en juge par les travaux d'un jeune géomètre, M. Haton, qui a su tirer, de ce sujet à peine inauguré, des généralisations très-remarquables, au point de vue de la géométrie.

Quani à nous, qui n'avons d'autre but, dans les leçons actuelles, que de bien faire connaître un nouvel instrument, celui des coordonnées curvilignes, nous devons nous borner aux questions de la théorie analytique de la chaleur, dont les solutions sont numériquement applicables à tous les systèmes cylindriques isothermes. Or, chacune de ces applications exige l'étude préalable des signes et des limites, qu'il convient de donner aux paramètres thermométriques du système considéré, suivant la question que l'on traite. Il importe donc d'indiquer comment peut être dirigée cette étude, en prenant pour exemples, on pour cadres, les systèmes cylindriques isothermes les plus simples, après celui des coordonnées polaires. Tel sera l'objet des deux leçons qui vont suivre.

# DOUZIÈME LECON.

#### SYSTÈME CYLINDRIQUE BI-CIRCULAIRE.

Système cylindrique, bi-circulaire. — Ses paramètres thermométriques. — Détermination graphique de ses surfaces isothermes et de ses filets de chaleur. — Températures stationnaires dans les cylindres et les prismes curvilignes formés par ce système.

## & CIX.

SES DEUX FAMILLES.

Le système de potentiels cylindriques et conjugués, dont les paramètres thermométriques sont

(1) 
$$\alpha = \log \frac{\sqrt{(x+c)^2 + y^2}}{\sqrt{(x-c)^2 + y^2}},$$

$$\beta = \arctan g \frac{y}{x-c} - \arctan g \frac{y}{x+c},$$

est compris dans les valeurs générales (1), § XCIX. Chaque potentiel est alors réduit à deux termes, dont les coefficients sont égans à l'unité, et de signes contraires. Le premier potentiel indique deux droites, l'une attractive, l'autre répulsive; l'origine des (x,y) est au milieu de la distance  $2\alpha$  qui sépare ces deux droites.

Passant du logarithme, exprimé par la première (1), au nombre correspondant, et adoptait la notation des E, (5) § GI; évaluant la tangente de l'angle  $\beta$ , différence de deux angles dont les tangentes sont exprimées en (x, y); on arrive facilement aux équations

$$\begin{pmatrix} x^2 + y^2 + \epsilon^2 = 2\epsilon x \frac{\mathbf{E}(\alpha)}{U(\alpha)}, \\ x^2 + y^2 - \epsilon^2 = 2\epsilon y \frac{\cos \beta}{\sin \beta}, \end{pmatrix}$$

qui définissent très-simplement les deux familles de cylindres isothermes dont il s'agit.



Soient, sur le plan des xy, C la trace de la droite attractive, C celle de la droite répulsive, M un point quelconque. La première (2) représente le cercle, lieu géométrique des points M, tels que le rapport ( $e^a$ ) des rayons vecteurs, ou  $\overline{MC}$ ?  $\overline{MC}$ , est constant. La seconde (2) représente un segment capable construit sur  $\overline{CC}$ , c'est-à-dire le cercle, lieu géométrique des points M, tels que l'angle ( $\beta$ ) des rayons vecteurs, ou  $\overline{CMC}$ , est constant, Les cylindres (2) sont donc tous à bases circulaires, mais excentriques.

On obtient sans peine les valeurs des (x, y) en fonction des coordonnées thermométriques  $(\alpha, \beta)$ . Retranchant la seconde  $(\alpha)$  de la première, et supprimant le facteur commun  $(\alpha)$ , on a

(3) 
$$c = x \frac{\mathbf{E}(\alpha)}{\mathcal{E}(\alpha)} - y \frac{\cos \beta}{\sin \beta};$$

ajoutant, au contraire, les équations (2), divisant par 2, et remplaçant le facteur c du second membre par sa valeur (3), il vient

(4) 
$$x^* + y^* = x^2 \frac{E^2(\alpha)}{C^2(\alpha)} - y^2 \frac{\cos^2 \beta}{\sin^2 \beta};$$

ou bien, réduisant, à l'aide des relations homologues qui lient les sinus et cosinus, soit ordinaires, soit hyperboliques, puis extrayant la racine earrée

(5) 
$$\frac{x}{\mathcal{E}(\alpha)} = \frac{y}{\sin \beta}.$$

Enfin, les deux équations (3) et (5), du premier degré en  $(x, \gamma)$ , donnent par élimination

(6) 
$$x = \frac{c \mathcal{E}(\alpha)}{\mathbf{E}(\alpha) - \cos \beta},$$
$$y = \frac{c \sin \beta}{\mathbf{E}(\alpha) - \cos \beta},$$

pour les formules de transformations cherchées. Il en résulte que x s'annule et change de signe avec α, y avec β.' La suppression du double signe, lors de l'extraction de la racine carrée, n'a fait qu'assigner le sens des x ou des y positifs.

Les paramètres  $\alpha$  et  $\beta$  ayant été respectivement substitués à ceux  $\rho$  et  $\rho_1$ , les équations (2), mises sous la forme

(7) 
$$\begin{cases} \left[x - c\frac{E(\alpha)}{C(\alpha)}\right]^{2} + y^{2} = \left(\frac{e^{-\alpha}}{C(\alpha)}\right)^{2}, \\ x^{2} + \left(y - e\frac{\cos \beta}{\sin \beta}\right)^{2} = \left(\frac{e^{-\alpha}}{\sin \beta}\right), \end{cases}$$

représentent les deux ares ou lignes de courbure s<sub>4</sub> et s du système orthogonal actuel, et donnent immédiatement, pour les deux seules courbures qui ne soient, pas nulles,

$$\frac{1}{r'} = \frac{\mathcal{E}(\alpha)}{c},$$

$$\frac{1}{r} = \frac{\sin \beta}{c}.$$

Or, ici, les deux paramètres différentiels du premier ordre. h<sub>1</sub> et h, doivent être égaux (§ XCV); les formules générales (24), du & XXX, donneront donc les dérivées

$$\frac{dh}{d\alpha} = \frac{\mathcal{E}(\alpha)}{c},$$

$$\frac{dh}{d\theta} = \frac{\sin \beta}{c},$$

et l'on en déduira, par intégration,

(8) 
$$h_1 = h = \frac{E(\alpha) - \cos \beta}{2} + \gamma,$$

γ étant une constante absolue, qui reste à déterminer,

## § CX.

# SES PARAMETRES THERMOMÉTRIQUES.

Le paramètre  $\alpha$  (1) a pour valeurs extrêmes, l'infini négatif sur la droite répulsive dont la trace est C', el l'infini positif sur la droite attractive dont la trace est C; il est égal à zéro sur le plan des yz, dont tous les points sont espainement distants de ces deux droites. Ainsi la famille des ylindres  $\alpha$  commence et finit par de simples droites; ellecomprend un plan, qui la partage en deux suites, égales et sy métriques, l'une, des cylindres dont le paramètre est négatif et qui entourent la droite répulsive, l'autre, des cylindres dont le paramètre est positif et qui entourent la droite attractive.

Le paramètre β (1) étend ses valeurs entre séro ét 2π.



Le cercle, représenté par la seconde équation (7), comprend réellement les bases de deux cylindres, aux paramètres  $\beta$ et  $\pi + \beta$ , puisqu'il se partage entre les segments capables de ses deux angles. C'est-à-dire que toute surface cylindrique, définie par une valeur déterminée du paramètre  $\beta$ , a pour limites infranchissables les deux droites actives dont les traces sont C' et C.

L'arc ou la ligne de courbure  $s_1$ , qui correspond à une valeur déterminée de  $\alpha$ , comprend tout le cercle représenté par la première équation (7); et la coordonnée  $\beta$  y varie entre les deux limites o et  $\pi \pi$ . Mais l'arc s, qui correspond à une valeur déterminée de  $\beta$ , ne comprend qu' lu des segments capables représenté par la seconde (7); il a pour extrémités infranchissables les traces C' et C; et B; que cordonnée x y varie  $d = -\infty + \infty$ . L'arc s, correspondant  $a, \beta = 0$  ou  $a, \beta = 2\pi$ , se compose des deux parties de l'axc des x, situées en deçà de C' et au delà de C. L'arc s, correspondant  $a, \beta = \pi$ , se réduit à la droite CC'.

Le paramètre  $\beta$ , n'entrant dans les équations (2) et (6), que par son sinus et son cosinus, s'il est augmenté ou diminé d'un multiple quelconque de  $2\pi$ , il définira toujours le même cylindre. D'après cela, ce paramètre peut être considéré comme ayant ses valeurs comprises entre  $-\pi$  et  $+\pi$ . Alors, la partie  $\overline{CC}$  de l'axe des x correspond à  $\beta=\pm\pi$ , et tout le reste à  $\beta=$ 0. Les formules (6) conduisent d'ailleurs à la même conséquence : car, considérant le côté des x positifs, s'ij est zéro, on a

$$y = 0$$
,  $x = c \frac{\mathcal{E}(\alpha)}{\mathbf{E}(\alpha) - 1} = c \sqrt{\frac{\mathbf{E}(\alpha) + 1}{\mathbf{E}(\alpha) - 1}}$ 

d'après la relation ( $\mathcal{E}^z=E^z-1$ ), tandis que si  $\beta$  est égal à  $+\pi$ , ou à  $-\pi$ , ou a

$$y = 0$$
,  $r = c \frac{\mathcal{E}(\alpha)}{\mathbf{E}(\alpha) + 1} = c \sqrt{\frac{\mathbf{E}(\alpha) - 1}{\mathbf{E}(\alpha) + 1}}$ 

d'où résulte clairement que x surpasse c dans le premier cas, et qu'il lui est inférieur dans le second.

#### & CXI.

#### SON PARAMÈTRE DIFFÉRENTIEL.

Ainsi, le milieu  $\hat{O}$  de la distance  $\overline{CC'}$ , ou l'origine des  $(x, \gamma)$ , a pour équations

$$\alpha = 0, \quad \beta = \pi.$$

En ce point, l'are s'est rectiligne; et son élément ds se réduit à la valeur infiniment petite de x (6), qui est  $c \frac{da}{2}$ .

On a donc, en O,

$$h = \frac{dz}{ds} = \frac{2}{c}$$

Autrement : il résulte des valeurs données aux constantes G, dans le potentiel cylindrique linéaire  $\alpha$  (1), que l'autraction et la répulsion, exercées par les droites  $\widetilde{C}$  et  $\widetilde{C}'$ , sur l'unité de masse placée à l'unité de distance, ont une intensité égale à l'unité; or, ces deux forces variant en raison inverse de la simple distance, cleur résultante, qui est partout égale à h, et dirigée suivant la normale positive de la surface  $\alpha$ , sera évidemment  $\frac{2}{\alpha}$  au milieu de  $\overline{CC}'$ .

Ainsi, l'intégralc (8) doit se réduire à  $\frac{2}{c}$ , quand  $\alpha$  est nul,

et  $\beta$  égal à  $\pi$ . La constante  $\gamma$  est donc nécessairement nulle, et l'on a généralement

(9) 
$$h_i = h = \frac{E(\alpha) - \cos \beta}{c}.$$

Cètte valeur du paramètre différentiel du premier ordre, sest d'ailleurs celle qu'on obtient directement, en déduisant,

des formules (6) les expressions

$$\left(\frac{dx}{d\alpha}\right)^{2} + \left(\frac{dy}{d\alpha}\right)^{2},$$
$$\left(\frac{dx}{d\beta}\right)^{2} + \left(\frac{dy}{d\beta}\right)^{2},$$

do 1, et faisant usage de l'identité

$$[E(\alpha)\cos\beta-1]^2+\mathcal{E}^2(\alpha)\sin^2\beta=[E(\alpha)-\cos\beta]^2,$$

faeile à établir.

Les coordonnées curviligues  $(\alpha, \beta)$  (i) étant suffisamment définies, appliquons à ce système, orthogonal et triplement isotherme, les solutions générales de la leçon précédente. Le caractère spécial, de cette application particulière, consiste dans les doubles valeurs données au paramètre thermométrique  $\beta$ ; car, suivant la question que l'on traite, il faut regarder ce paramètre, comme restant positientre zéro et  $2\pi$ , ou comme variant entre  $-\pi$  et  $+\pi$ .

Par exemple, si l'on 'considère, sur un même cercle  $\alpha$ , deux points M et M situés, l'un au-dessus, l'autre au-dessus de l'axe central CC' (fg, i), et qu'il s'agisse de faire la sommation de certains éléments répartis sur l'un des deux ares  $\widehat{MM}$ ; on fera croître la coordonnée  $\beta$  d'une manière continue, de M en M' pour l'are M  $\Delta M'$  qui coupe l'axe central entre G et C', de M' en M pour l'are M'  $\Delta M'$  qui coupe est axe sur le prolongement de  $\widehat{CC}$ ; et qui exige que  $\beta$  ait ses valeurs comprises, entre zéro et  $2\pi$  dans le premier cas, entre  $-\pi$  et  $+\pi$  dans le second.

#### S CXII.

### SES PROPRIÉTÉS GÉOMÉTRIQUES.

Au point de vue restrictif du § CV, les propriétés des cereles (α, β), représentés par les équations (2), ou (7),

ramènent, à la géométrie élémentaire, la détermination des courbes isothermes et des filets de chaleur, dans les divec cas embrassés par la formule (21) du paragraphe cité. On a d'abord deux théorèmes généraux, qu'il suffira d'énoncer.

Théorème I. Si d'un point quelconque, A, de la droite  $\alpha = 0$ , que nous appellerons  $\alpha x = radical$ , on mêne des tangentes à tous les cercles  $\alpha$ , toutes ces tangentes sont expalse en grandeur, comme étant les rayons du cercle  $\beta$  dont le centre est en A  $(fig.\ 1)$ .

Théorème II. Un cercle  $\beta$  coupe l'axe radical aux points D et D'; pour déterminer le cercle  $\alpha$  qui passe en un de ses points M, on mêne les droites  $\overline{MD}$ ,  $\overline{D'M}$ ; les points  $\Delta$ ,  $\Delta'$ , où ces droites rencontrent l'axe-central  $\overline{CC'}$ , assignent un diamètre  $\overline{\Delta D'}$  du cercle cherché; et le logarithme du rapport  $\overline{\Delta C'}$ ;  $\overline{\Delta C}$  donne son paramètre  $\alpha'$  (fig. 1).

Viennent ensuite plusicurs problèmes, dont il suffira d'esquisser les solutions.

## .§ CXIII.

## TUBE A PAROIS EXCENTRIQUES.

Problème I. Un tube cylindrique indéfini, à parois circulaires executriques, est entretenu intérieurement à la empérature 1, extérieurement à zéro. Il s'agit de déterminer les températures stationnaires de l'enveloppe, ses cylindres isothermes et ses filats de chalcur. — La section droite du tube donne deux cercles isothermes z. La droite qui joint les centres de ces cercles est l'axe central.

Pour déterminér un point de l'axe radical, on mène une tangente NTN' au cercle intérieur, laquelle coupe le cercle extérieur en N, N'; sur TN et sur TN' on construit deux triangles équilatéraux, et la droite ST, qui joint leurs troisièmes sommets, rencontre NN au point A cherché. La

perpendiculaire abaissée de Λ sur l'axe central sera l'axe radical. Le cercle β décrit de Λ comme centre, avec ΛΤ



pour rayon, coupera l'axe central aux points C et C'. Ces points étant ainsi déterminés, si P'P' est la distance mima des deux cercles, les logarithmes des deux rapports  $\overline{P'C'}$ ,  $\overline{P'C'}$ ,  $\overline{P'C'}$ ,  $\overline{P'C'}$ ,  $\overline{P'C'}$ ,  $\overline{P'C'}$ ,  $\overline{Q'C'}$ , donneront les paramètres z' et z'' des deux parois, intérieure et extérieure, du tube. On construira facilement le flêt de Chaleur  $\beta$ , et le crecle isotherme z, qui concourent en tout point, M, de l'enveloppe. Puis, le paramètre z étant numériquement évalué (Théorème II), la formalle

$$V = \frac{\alpha - \alpha''}{\alpha' - \alpha''}$$

donnera la température stationnaire en M.

## & CXIV.

## CANAUX DANS UN-MILIEU SOLIDE.

Problème II. Une masse solide est limitée par un plan indéfini, entretenu à zéro, et traversée, parallèlement à ce plan, par un canal cylindrique à base circulaire, entretena à la température 1. Ils àgri de déterminer les températures stationnaires de cette masse solide, ses surfaces isothermas, et est filets de chaleur.— La section faite, perpendiculaire-

ment aux arètes du cylindre, coupe la paroi plane suivant l'axe radical, et le canal, suivant un cercle  $\alpha$ .





La perpendiculaire  $\overline{OO}$ , abaissée du centre V de ce cercle sur l'axe radical, est l'axe central. Menant du point O la tangente  $\overline{OT}$ , le cerclé décrit de O comme centre avec  $\overline{OT}$  pour rayon, a pour paramètres  $\beta = \pm \frac{\pi}{2}$ , et coupe l'axe central aux points C et C'. Ces points étant ainsi déterminés, si  $\overline{PO}$  est la distance minima du cercle à la droite, le logarithme du rapport  $\overline{P'C'}$ :  $\overline{P'C}$  donne le paramètre  $\alpha'$  de ce cercle. On construira facilement le fliet de chaleur  $\beta'$  et le cercle isotherme  $\alpha$ , qui concourent cu tout point assigné,  $M_i$  de la masse solide. Puis, le paramètre  $\alpha$  étant numériquement évalué, la formule

$$V = \frac{\alpha_i}{\alpha'}$$

donnera la température stationnaire en M.

Problème III. Une masse solide indéfinie est traversée par deux canaux cylindriques, à basce circulaires, et dont ea axes sont parallèles. L'un de ces canaux est entretenu à zéro, l'autre à la température 1. Il s'agit de déterminer les températures stationnaires de la masse solide, es surfaces solthermes, et ses filtets de chaleur. — La section faite persontemes, et ses filtets de chaleur. — La section faite per-

sur les coordonnées curviliones, étc. 209
pendiculairement aux arêtes des deux cylindres, les coupé
suivant deux cercles isothermes a, l'un extérieur à l'autre.





La droite qui joint les centres des deux cercles est l'axe central. Le milieu A d'une tangente,  $\overrightarrow{T}$  AT $^2$ , commune aux deux cercles, est un point de l'axe radical. Le cercle  $\beta$  décrit de A comme centre, avec  $\overrightarrow{A}T' = \overrightarrow{A}T''$  pour rayon, coupe l'axe central aux points C et C' (C est intérieur au canal chaud). Ces points étant ainsi déterminés, si  $\overrightarrow{P}T''$  est la distance minima des deux ceroles, les logarithmes des rapports  $\overrightarrow{P}C'$ :  $\overrightarrow{P}'C$ ,  $\overrightarrow{P}'C'$ :  $\overrightarrow{P}'C$ , donnent les paramètres x' et -x'' de ces ceroles. On construit aisément le filet de challeur  $\beta$  et le cercle isotherme x, qui conopurent en ton point désigné. M, de l'espace solide. Puis, la valeur numérique, positive ou n'egative, du paramètre x étant évaluée, la formule

$$V = \frac{\alpha + \alpha''}{\alpha' + \alpha''}$$

donnera la température stationnaire en M. Par exemple, si les deux canaux ont le même rayon, et que le point M soit pris sur l'axe radical, sa température sera ...

## § CXV.

CYLINDRE MI-CHAUD, MI-FROID.

Problème IV. La surface d'un cylindre solide indéfini à base circulaire, est partagée en deux parties, que limitent deux génératrices; l'une de ces parties est entretenue à zéro, l'autre à la température 1. Il s'agit de déterminer les températures stationnaires du cylindre, ses surfaces asothermes, et ses filets de chaleur.

La section droite du cylindre coupe les génératriesslimites aux points C'et C' (fg, z), ct la surface totale suivant deux segments capables, l'un à zéro, dont le paramètre est un angle  $\beta'$ , l'autre à la température  $\iota$ , dont le paramètre positif est  $\beta'' = \pi + \beta'$ . On construit aisément le filet de chaleur  $\alpha$ , et le segment capable isotherme  $\beta$ , qui concourent en tout point désigné, M, du cylindre solide, Le paramètre positif  $\beta$ , compris entre  $\beta'$  et  $\pi + \beta'$ , a une valeur angulaire facilement assignable. Puis, la formule

$$v = \frac{\beta - \beta'}{2}$$

donne la température stationnaire en M. Par exemple, si  $\beta' = \frac{\pi}{\pi}$ , et que le point M soit pris sur liaxe central, sa température sera  $\frac{1}{\pi\beta}$   $\beta$  étant alors égal à  $\pi$ .

Problème V. Un canal cylindrique, à base circulaire, est percé dans une masse solide indéfinie; sa paroi est partargée en deux parties que limitent deux génératrices; l'une de ces parties est entretenue à zêro, l'autre à la température 1. Il s'agit de déterminer les températures de la masse solide, ses cylindres isothermes, et ses filets de chaleur.

La section droite du canal, coupe les génératrices-limites aux points C et C', et la 'paroi suivant deux segments capables, l'un à la température i, dont le paramètre est un angle  $\beta'$ , l'autre à zêro, dont le paramètre négatif  $s'' = -\pi + \beta'$ . On construit aissénent le filei de challeur  $\alpha$ , et le segment capable isotherme  $\beta$ , qui concourent en tout point désigné, M, de la masse solidei. Le paramètre  $\beta$ , comprise entre  $p = \pi + \beta' \in \ell \beta'$ , a une valeur angulaire, positive

SUR LES COORDONNÉES CURVILIGNES, ETC.

21

ou négative, facilement assignable, puis la formule

$$v = \frac{\beta + \pi - \beta'}{2}$$

donne la température stationnaire en M. Par exemple, si-  $\beta_* = \frac{\pi}{2}$ , et que M soit pris sur l'axe central prolongé, sa température sera  $\frac{1}{2}$ ;  $\beta$  étant alors égal à zéro.

Problèmes VI et VII. Une surface cylindrique indéfinie, ayant pour base discontinue le segment capable d'un angle  $\beta'$  et la droite  $\overline{CC'}$ , limite une colonne pleine, ou



forme la paroi d'un canal traversant une masse solide. La partie courbe, de la surface de la colonne, ou de la paroi du canal, est entretenne à la température 1, la partie plane à zéro. Il s'agit de déterminer les températures stationnaires, de la colonne, ou de la masse solide qui entoure le canal,

Dans la colonne, le paramètre  $\beta$  est compris entre  $\beta'$  et  $\pi$ ; la température est

$$V = \frac{\pi - \beta}{\pi - \beta'}$$

Dans la masse solide entourant le canal, le paramètre  $\beta$ , des surfaces isothermes, croît de —  $\pi$  à  $\beta'$ , et la formule

$$V = \frac{\pi + \beta}{\pi + \beta'}$$

exprime leurs températures stationnaires.

#### & CXVI.

#### PRISMES CURVILIGNES.

Revenons mainteuant au cas général, où les températures fixes, et données, diffèrent d'une génératrice à une anire, sur la surface du corps cylindrique. Pour plus de clarté, transcrivons ici, la série (15) du § CII, qui résout la question dout il s'agit :

$$\begin{aligned} &\langle \, \text{(io)} \, \text{V} = \end{aligned} \begin{cases} \sum_{i=-\alpha}^{i=-\infty} \frac{\lambda^i \mathcal{C}[\pi(\alpha^i-\alpha^i)] + \lambda^{i'} \mathcal{C}[\pi(\alpha-\alpha^i)]}{\mathcal{C}[\pi(\alpha^i-\alpha^i)]} \sin \pi \, (\beta-\beta^i), \\ &\underset{i=-\alpha}{\leftarrow} \frac{\lambda^i \mathcal{C}[\pi(\beta^n-\beta^i)] + i \hbar^{i'} \mathcal{C}[\pi(\beta-\beta^i)]}{\mathcal{C}[\pi(\beta^n-\beta^i)]} \sin \pi \, (\alpha-\alpha^i). \end{aligned}$$

Lorsqu'on se propose d'appliquer cette formule à un prismeindéfini, dont la base discontinue est comprise entre deux cercles  $\alpha$  et deux segments capables  $\beta$  (1), il faut évaluer exactement les paramètres  $\alpha'$  et  $\alpha''$  de ces cercles,  $\beta'$  et  $\beta''$ de ces segments capables, afin de composer les fractions

$$(11) m = \frac{i\pi}{\alpha'' - \alpha'}, \quad n = \frac{e^i\pi}{\beta'' - \beta'},$$

facteurs des arcs et des exposants, et les coefficients

$$(12) \begin{cases} \lambda^{(f)} = \frac{2}{\beta'' - \beta'} \int_{\beta''}^{\beta''} A^{(f)}(\beta) \sin n \left(\beta - \beta'\right) d\beta, \\ \gamma^{(f)} = \frac{1}{\alpha'' - \alpha'} \int_{\alpha'}^{\alpha''} B^{(f)}(\hat{\alpha}) \sin m \left(\alpha - \alpha'\right) d\alpha, \end{cases}$$

facteurs des termes de la série totale.

Il faut se rappeler que la série (10) ne reste convergente, ou ne donne les températures stationnaires, que pour les points dont les coordonnées α, β, sont respectivement conjpriscs, entre  $\alpha'$  et  $\alpha''$ , entre  $\beta'$  et  $\beta''$ . D'où resulte que la 'formule (10) n'est pas applicable, lorsque le corps cylindrique comprend des points dont les coordonnées sortent de ces limites, ou n'appartiennent pas, chacune, à n'ne génératrice située sur la surface discontinue.

Exemple I. Le prisme indéfini est un tube à parois circulaires executiques; sa base est comprise entre doix cercles  $\alpha$  complets, l'un extérieur, dont le paramètre est  $\alpha'$ , l'autre intérieur dont le paramètre est  $\alpha''$ , l'autre intérieur dont le paramètre est  $\alpha'' > \alpha'$ . Les fractions m et les coefficients  $\alpha(f)$  n'extern pas. On peut prendre  $\beta' = 0$ ,  $\beta'' = 2\pi$ ; n se réduit à  $\frac{1}{\alpha}$ , et l'on a

$$A^{(j)} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{2\pi} A^{(j)}(\beta) \sin \frac{i\beta}{2} d\beta.$$

Exemple II. La base du prisme est la moitié supérieure de la précédente, coupée par l'axe central (fig. 3). — On a

$$\beta' = 0$$
,  $\beta'' = \pi$ ;

d'où n = i, et

$$A^{(j)} = \frac{2}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} A^{(j)}(\beta) \sin \beta \beta d\beta.$$

Les m et les  $\beta(I)$ , qui existent, ont les expressions (11) et (12).

## § CXVII.

# CYLINDRE BI-CANNELÉ.

Exemple III. La base du prisme indéfini est limitée :  $\iota$ ° par deux arcs concaves appartenant à deux cercles  $\alpha$  de même rayon, ayant pour paramètres, l'un  $\alpha' = -\alpha_s$ ; l'autre  $\alpha'' = +\alpha_s$ ;  $\alpha''$  pair deux arcs convexes appartenant à deux segments capables  $\beta$ , géométriquement égaux et opposés, ayant pour paramètres. l'un  $\beta' = \beta_s$ , l'autre

 $\beta''=2\pi-\beta_q$ . — On reconnaît facilement que tout point de l'aire plane, enveloppée par ces arcs, a sa coordonnée  $\alpha$ 



comprise entre  $-\alpha_*$  et  $+\alpha_*$ , sa coordonnée  $\beta_*$  comprise entre  $\beta_*$  et  $2\pi-\beta_*$ . La série (10) donne donc les températures stationnaires de tous les points du prisme solide dont cette aire est la base, quand les facteurs constants ont les valeurs

$$\begin{split} m &= \frac{i\pi}{2\pi}, \quad n = \frac{I\pi}{2(\pi - \beta_*)}, \\ i_* A(I) &= \frac{1}{\pi - \beta_*} \int_{\beta_*}^{2\pi - \beta_*} A(I)(\beta) \sin \theta (\beta - \beta_*) d\beta, \\ i_* B(I) &= \frac{1}{\pi} \int_{\beta_*}^{\pi + \alpha_*} B(I)(\alpha) \sin \theta (\alpha + \alpha_*) d\alpha. \end{split}$$

Exemple IV. La base du prisme n'est que la moitié qu'on obtient, en coupant la précédente par l'axe radical, et supprimant la partie située à gauche (fig. 7). — On a

$$\alpha' = 0$$
,  $\alpha'' = \alpha_{er}$   $m = \frac{i\pi}{\alpha_e}$ ,  $\beta^{(j)} = \frac{2}{\alpha_e} \int_0^{\alpha_e} B^{(j)}(\alpha) \sin m \alpha d\alpha$ ;

β', β", n et A(i), s'expriment comme dans l'exemple III.

Exemple V. La base du prisme n'est plus que ce qui reste, en coupant encore la précédente par l'axe central, et supprimant la partic inférieure (fig. 7). — On a

$$\beta' = \beta_*, \quad \beta'' = \pi, \quad n = \frac{i\pi}{\pi - \beta_*},$$

$$\epsilon L^{(i)} = \frac{2}{\pi - \beta_*} \int_{\beta_*}^{\pi} \Lambda^{(j)}(\beta) \sin \pi (\beta - \beta_*) d\beta,$$

α', α", m et 18(1), s'expriment comme dans l'exemple IV.

## § CXVIII.

#### CANAL QUADRI-CIRCULAIRE

Exemple VI. La surface libre du corps cylindrique a, pour section droite, le périmètre discontinu , formé: 1° par deux ares convexes appartenant à deux cercles  $\bar{\alpha}$ , de même rayon, ayant pour paramètres, l'un  $\bar{\alpha}' = -\alpha_s$ , l'autre  $\bar{\alpha}'' = +\alpha_s$ , 2° par deux ares convexées appartenant à deux segments capables  $\beta$ , géométriquement . égaux et



opposés, ayant pour paramètres, l'un  $\beta' = -\beta_0$ , l'autre  $\beta'' = \beta_0$ . —On a donc, par la sommation sur les arcs  $\alpha^{(i)}$ ,

$$n = \frac{i\pi}{2\beta_0}, \quad A_0(i) = \frac{1}{\beta_0} \int_{-\beta_0}^{+\beta_0} A^{(j)}(\beta) \sin n (\beta + \beta_0) d\beta;$$

 $m_{\rm e}$  et  $48D^3$ , ont les mêmes expressions que dans l'exemple III. Mais, avec ces valeurs données anx constantes, la série (10) ne reste convergente, ou ne donne les températures stationnaires, que pour les points dont les deux coordonnées  $\alpha$ ,  $\beta$ , sont respectivement comprises, entre  $-\alpha_{\rm e}$  et  $+\alpha_{\rm e}$ , entre  $-\beta_{\rm e}$  et  $+\beta_{\rm e}$ . Or les points extéricions à la surface, qui vient d'être définie, jouissent tons de cette propriété, tandis que les points intérieure es nont tous privés. Donc, dans le cas actuel, la série (10) donne les températures d'une masse solide indéfinie, traversée par un canal cylindrique dont la paroi, ayant pour section d'oute le périmètre tracé, est soumise à des températures fixes et données  $[A^{(1)}(\beta), B^{(2)}(\alpha)]$ , qui diffèrent d'une génératrice à une autre.

Si, dans les derniers exemples, les quatre parties de la surface discontinue du corps cylindrique sont entretenues, chacune à une température constante, mais différente d'une partie à une autre, les températures stationnaires sont alors données par la série (18) \$ CIII, en y substituant les valeurs des m et n assignées dans ces divers exemples, mais avec l'entier i impair. Enfin si les quatre températures fixes sont égales entre elles, on reproduit l'équation (20) \$ CIV, du volume cylindrique, ou simplement de sa base. Mais avec cette différence remarquable, que l'équation obtenue représenté exclusivement la partie intérieure au périmètre tracé, dans les exemples II, III, IV, V, et au contraire toute la partie extérieure, dans l'exemple VI.

Crangle

# TREIZIÈME LEÇON.

## SYSTÈME CYLINDRIQUE DES LEMNISCATES.

Système cylindrique des lemniscates. — Étude des deux familles de courbes qui le constituent. — Températures stationnaires dans les cylindres et les prismes curvilignes formés par ce système.

## § CXIX.

#### FAMILLE DES LEMNISCATES

Le système de potentiels cylindriques et conjugués, dont les paramètres thermométriques sont

(1) 
$$\begin{cases} \alpha = \log \frac{c^2}{\sqrt{(x+c)^3 + y^3}\sqrt{(x-c)^3 + y^2}}, \\ \beta = \arctan \frac{y}{x+c} + \arctan \frac{y}{x-c}, \end{cases}$$

est compris dans les valeurs générales (1), § XCIX. Chaque potentiel est alors réduit à deux termes, dont les coefficients sont égaux entre eux, et à l'unité. Le premier potentiel indique deux droites attractives. L'origine de (x,y) est au milieu O de la distance 2e qui sépare les traces C et C' de ces deux droites.

Par le passage du logarithme au nombre, la première (1) se met sous la double forme

(2) 
$$\frac{(x^2 + y^2 + c^2)^2 - 4c^2x^2}{(x^2 + y^2 - c^2)^2 + 4c^2y^2} = c^2c^{-2u}.$$

Par le passage de l'are à la tangente, la seconde (1) devient

successivement

(3) 
$$\begin{cases} \tan \beta = \frac{2 \cdot xy}{x^2 - y^2 - c^2}, \\ x^2 - y^2 = \frac{2 \cdot xy}{\tan \beta} + c^2. \end{cases}$$

Ces équations (2) et (3) représentent, soit les cylindres dont il s'agit, soit les courbes orthogonales et isothermes qui leur servent de base.

L'équation (2) représente le lieu géométrique du point M tel que le produit (c\* e-z) des rayons vecteurs, ou MC. MC', est constant; ce qui donne une famille de lemniscates, dont il importe de bien préciser les formes diverses. D'après la seconde (2), on a

$$y = 0$$
,  $x = \pm c$ ,

quand le paramètre  $\alpha$  atteint sa limite supérieure  $+\infty$ ; le cylindre se réduit alors aux deux seules droites attractives, et sa base aux traces C et C' de ces droites. A la limite inférieure  $-\infty$  de  $\alpha$ , l'équation (a) se réduit à

$$(x^2+y^2)^2=\infty$$

(car les x, y étant infiniment grands, les termes en  $x^1, y^2$ , disparaissent devant ceux en  $x^1, x^2, y^2, y^3$ ); le cylindre est alors à base circulaire, mais son rayon est infini. Lorsque  $\alpha = 0$ , l'équation (2) devient

(4) 
$$(x^2 + y^2)^2 + 2c^2(y^2 - x^2) = 0,$$

et représente la lemniscate ordinaire, que nous appellerons radicale; en son point multiple, et de double inflexion, situé à l'origine O, les deux tangentes sont les bissectrices des angles des axes, puisque, si x et y sont infiniment petits, on déduit de (4) le double rapport

$$\left(\frac{y}{x}\right)_{e} = \pm$$

L'équation différentielle de toutes les courbes (2), qui est

$$(x^2 + y^2 - c^2)(xdx + ydy) + 2c^2ydy = 0,$$

donne, en annulant successivement dx et dy, savoir

$$dx = 0$$
,  $(x^{2} + y^{2} + c^{2})y = 0$ ,  
 $dy = 0$ ,  $(x^{2} + y^{2} - c^{2})x = 0$ .

Doù résulte que tous les points des courbes a, où la tangènte est parallèle aux y, sont sur l'axe des x; tandis que les points de ces courbes, où la tangente est parallèle aux x, sont s'iués, les uns sur l'axe des y, les autres sur le cerche dont CC' est le diamètre.

Or, l'équation (2) donne : t° quand y = 0, pour  $x^2$  les deux valeurs

(5) 
$$\begin{cases} x'^2 = c^1 (1 - e^{-\alpha}), \\ x''^2 = c^1 (1 + e^{-\alpha}); \end{cases}$$

 $2^{\circ}$  quand x = 0, pour  $y^{\circ}$  la seule valeur -

(6) 
$$r^1 = c^1(e^{-\alpha} - 1),$$

qui puisse être positive;  $3^o$  et quand  $x^a + y^s = c^s$ , le couple

7), 
$$y_2^2 = e^2 \frac{e^{-2\alpha}}{4}, \quad x_1^2 = e^2 \left(1 - \frac{e^{-2\alpha}}{4}\right).$$

Pour toutes les valeurs de  $\alpha$ , x' es t réel; x' et  $\gamma$ , qui sont nuls pour la lemniscate radicale, ne peuvent exister ensemble pour toute autre courbe: quand  $\alpha$  est positif, c'est x' qui reste seul; quand  $\alpha$  est négatif, c'est  $\gamma$ . On peut dour dire que toutes les lemniscates ( $\alpha$ ) on t quarte sommets: ils sont tous situés sur l'axe des x' quand  $\alpha$  est positif; deux sont sur l'axe des x' et deux sur l'axe des  $\gamma$  quand  $\alpha$  est négatif; et quand  $\alpha$  est nul. Lorigine O compte pour deux.

Les quatre points, M2, aux coordonnées (x2, y2), n'exis-

## § CXX.

#### SES TROIS GROUPES.

Il résulte de cette discussion, que les courbes représentées par l'équation (2), se partagent en trois groupes, de formes très-différentes, et que l'on peut définir comme il suit.

Premier groupe. Lemniscates doubles. Le paramètre  $\alpha$  est positif. Entre la lemniscate radicale, et le couple des points C et C' donné par  $\alpha = +\infty$ , chaque courbe se compose de deux parties égales et séparées, ayant la forme ovoide, et entourant respectivement les points C et C'

DEUNIME GROUPE. Lemniscates fléchies. Le paramètre α est négatif et surpasse — log 2. Entre la lemniscate aux longs contacts, et la lemniscate raticale, chaque courbe a quatre points d'inflexion : puisque sa largeur, ou sa double ordonnée a deux maximums égaux, l'un entre O et C, l'autre entre O et C'; tandis qu'en O, ou su l'axe des y, cette double ordonnée est un minimum.

Thoisième orouve. Lemniscates simples. Le paramètre  $\alpha$  est négatif et inférieur à — log 2. Entre le cercle de rayon, infini donné par  $\alpha = -\infty$ , et la lemniscate aux, longs contacts, chaque courbe ressemble à l'ellipse qui a les mêmes sommets; mais, comme on s'en assure aisément, elle l'entoure de toutes parts, c'ant plus gonflée aw milien

SUR LES COORDONNÉES CURVILIONES, ETC. 221 de chaque quadrant, à la manière de la courbe hybride dite en anse de panier.

#### § CXXI.

#### LEUR TRACÉ GRAPHIQUE.

Le tableau, ci-après, contient les éléments nécessaires pour tracer plusieurs des courbes (2), et au moins une de chaque groupe. Les valeurs, inscrites sur une même verticale, appartiennent à la courbe désignée par la lettre qui la surmonte. S'est une lemniscate simple, celle dont le paramètre est  $\alpha = -\log 3$ ; ses deux demi-axes sont 2c et  $c\sqrt{2}$ . L est la lemniscate aux longs contacts, dont le paramètre est  $\alpha = -\log \alpha$ ; ses deux demi-axes sont  $c\sqrt{3}$  et c, F est une leniniscate fléchie, celle au paramètre = - log 5 ses deux demi-axes sont 3/2 c et 1/2 c, son ordonnée maxima  $\frac{5}{8}c$ . R est la lemniscate radicale, dont le paramètre est  $\alpha = 0$ ; son demi grand axe est  $c\sqrt{2}$ , son ordonnée maxima 1 c. D est une lemuiscate double, celle au paramètre  $\alpha = \log \frac{4}{3}$ ; ses deux demi-axes sur CC sont  $c \sqrt{\frac{7}{4}}$  (approximativement  $\frac{4}{3}c$ ) et  $\frac{1}{2}c$ , son ordonnée maxima  $\frac{3}{8}c$ . — Pour mieux préciser les formes extrêmes des lemniscates doubles et fléchies, le tableau définit deux autres courbes, avoisinant la radicale. F' est la lemniscate fléchie dont le paramètre est  $z = -\log \frac{5o}{4o}$ ; ses deux demi-axes sont  $c\sqrt{\frac{99}{4o}}$  $\left( \stackrel{\cdot}{\text{approximative ment}} \stackrel{10}{\underline{c}} c \right)$  et  $\frac{1}{7} c$ , son ordonnée maxima 25 c. D' est la lemniscate double dont le paramètre est

 $\alpha = \log \frac{25}{24}$ ; ses deux demi-axes, sur CC', sont exactement  $\frac{1}{5}c$  et  $\frac{7}{5}c$ , son ordonnée maxima  $\frac{12}{25}c$ .

|         | s   | L   | F     | F'       | . R   | D' '   | D        |
|---------|-----|-----|-------|----------|-------|--------|----------|
| e-==,   | 3   | 2 . | 5 4   | 50<br>49 | 1     | 24/25  | 3 4      |
| x' =    |     |     |       |          | 0.    | 1<br>5 | 1 c      |
| x' =    | 20  | c√3 | 3/2 c | 10 c     | c√2   | . ½ c  | ₹<br>3 c |
| $y_i =$ | c√2 | ç   | 1 c   | 1 c      | 0     |        |          |
| y =     |     |     | 5 c   | 25<br>49 | 1/2 c | . 12 c | 3<br>8 c |

Pour tracer avec une exactitude suffisante les sept courbesdu tableau précédent : on décrit le cercle dont CC'est le diamètre, et le carré circonscrit dont les côtés sont parallèles auxaxes; les diagonales du carré donnent les tangentes au point multiple de R; le cercle décrit de O comme centre, avec la demi-diagonale pour rayon, détermine, sur l'axe des x les sommets de R, sur l'axe des y ceux de S; les parallèles à l'axe central, dont les ordonnées sont les y, a saignés, coupent le cercle CC, aux points des courbes F, F', R, D', D, qui ont ces parallèles pour tangentes; les sommets se déterninent par les valeurs assignées aux x', et y jo ux'. Le



tracé de toutes ces lemniscates, fait à la main, devient sin-



gulièrement facile, quand on connaît les courbes  $\beta$ , qu'elles doivent couper orthogonalement

# § CXXII.

## FAMILLE DES HYPERBOLES.

L'équation (3), seconde forme, représente le lieu géométrique du point M, tel que la somme  $\beta$  (1), ou MC  $\Delta+MC'\Delta,$ 



des angles que font, avec la ligne fixe  $C'C\Delta$ , les deux rayons vecteurs, est constante; ce qui donne une famille

d'hyberboles équilatères, passant toutes par les points C et C', puisque l'équation (3) est satisfaite par

$$y = 0, x = \pm \epsilon$$

quel que soit  $\beta$ . Mais, comme on va le voir, chacune de ces hyperboles se divise en quatre parties, qui correspondent à des valeurs très-différentes du paramètre  $\beta$ . Ne considérons d'abord que les points du plan des bases, situés dans l'angle des  $\alpha$  et de  $\gamma$  positifs.

Le lien géométrique du point M, tel que la somme augulaire  $\beta$  soit nulle, est évidenment toute la partie de l'ave des x située à droite de G (les deux augles MCA, MC'A, étant zéro); comme l'indique d'ailleurs la seconde (t), qui donne  $\beta = \mathbf{o}$ , si y devient nul lorsque x est plus grand que c. Done, la base du cylindre au paramètre  $\beta = \mathbf{o}$ , se réduit à l'axe des x (côté positif), moins la ligne  $\mathbf{OC}$ .

Pour que la somme angulaire  $\beta$  soit égale à  $\pi$ , il faut que l'angle MC $\Delta$  soit le supplément de l'angle MC $\Delta$ ; ce qui place le point M, ou sur le côté positif de l'axe des y, ou sur la droite qui sépare les points C et C' (MC $\Delta$  étant alors égal à  $\pi$ , et MC $\Delta$  à xéro). Donc la base du cylindre au paramètre  $\beta = \pi$ , se compose de la partie  $\overline{CC'}$  de l'axe des x, et de tout le côté positif de l'axe des y.

Quand  $\beta$  est égal à  $\frac{\pi}{2}$ , l'équation (3) se réduit à

$$x^2-y^2=c^2$$

et représente l'hyperbole particulière, que nous appellerous maxima, dont les asymptotes se confondent avec les tangentes au point multiple de la lemniscate radicale. Mais, le paramètre  $\beta = \frac{\pi}{2}$  n'appartient qu'à la demi-branche de cette hyperbole, qui s'élève dans l'angle droit des x et y positifs, et sur laquelle la coordonnée  $\alpha$  épuise toutes ses valeurs, depuis —  $\infty$  jusqu'à +  $\infty$ 

Celui des cylindres  $\beta$  dont le paramètre est  $\beta = i < \frac{\pi}{2}$ , doit être compris entre ceux qui correspondent à  $\beta = o$ , et  $\ddot{a} \beta = \frac{\pi}{2}$ ; il s'étend nécessairement vers l'infini, puisqu'il doit y souper orthogonalement le cylindre droit au paramètre  $\alpha = -\infty$ ; la, ses coordonnées x et y sont infinies; l'équation (3), première forme, qui devient

$$\frac{2\left(\frac{y}{x}\right)}{1-\left(\frac{y}{x}\right)^{2}} = \tan y,$$

exige que l'infini x surpasse l'infini y, et donne pour leur rapport

$$\left(\frac{y}{x}\right) = \tan \frac{t}{2}$$
.

Ainsi la base du cylindre dont le paramètre  $\beta$  est i, positif et moindre que  $\frac{\pi}{2}$ , fait partie de la branche d'hyperbole équilatère dont l'asymptote fait avec l'axe des x l'angle  $\frac{\pi}{2}$ , elle vient de l'infini où  $\alpha = -\infty$ , et se termine en  $\mathbb{C}$  où  $\alpha = +\infty$ , après avoir coupé toutes les lemniscates.

Celui des cylindres  $\beta$  dont le paramètre est  $\beta = \pi - i$ , où i est moindre que  $\frac{\pi}{2}$ , doit être compris entre ceux qui correspondent à  $\beta = \frac{\pi}{2}$ , et à  $\beta = \pi$ ; il s'étend nécessairement à l'infini; là, ses roordonnées x et y sont infinies; l'équation (3), première forme, qui devient,

$$\frac{2\left(\frac{x}{y}\right)}{1-\left(\frac{x}{y}\right)^2} = \tan g \, i,$$

exige que l'infini y surpasse l'infini  $x_x$  et donne pour leur rapport

$$\left(\frac{x}{r}\right) = \tan \frac{t}{2}$$

Ainsi, la base du cylindre dont le paramètre  $\beta$  est  $\pi = i$ , i étant moindre que  $\frac{\pi}{2}$ , fait partie de la branche d'hyperbole équilatère, dont l'asymptote fait avec l'axe des y l'angle  $\frac{i}{n}$ ; elle vient de l'infini et s'arrête en C.

# § CXXIII. PARAMETRE DES HYPERBOLES.

En répétant la même discussion, pour les points du plan des bases, situés dans les autres angles de saxes rectiliques, on arrive aux conclusions suivantes : La coordonnée, curvilligne  $\beta$  a, toutes ses valeurs comprises entre o

 $\beta = 0$ , représente la partie positive de l'axe des x, moins  $\overline{CO}$ ;

 $\beta = \pi$ , la partie positive de l'axe des  $\gamma$ , plus  $\overline{CO}$ , et plus  $\overline{OC'}$ ,

 $\beta = 2\pi$ , la partie négative de l'axe des x, moins  $\overrightarrow{OC}$ ;  $\beta = 3\pi$ , la partie négative de l'axe des y; plus  $\overrightarrow{CO}$ , et plus  $\overrightarrow{OC}$ ;

plus OC;

β = 4π, la partie positive de l'axe des x, moius OC.

Si l'on mêue, par l'origine O, les quatre droites, faisant, soit avec l'axe des x, soit avec l'axe des γ, et de part et d'antre, un angle \( \frac{1}{2} \) moindre que \( \frac{π}{4} \); que l'on trace ensuite les deux hyperboles équilatères, passant en C et C/, et dont ces droites sont les asymptotes; ces hyperboles comprendont chavune quatre parties, dont les paramètres β seront,

 $(i, \pi+i, 2\pi+i, 3\pi+i)$  sur l'une,  $(\pi-i, 2\pi-i, 3\pi-i, 4\pi-i)$  sur l'autre. Les quatre parties de l'hyperbole maxima ont pour paramètres  $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ .

On peut aussi prendre toutes les valeurs du paramètre  $\beta$ entre —  $\alpha$  et  $\alpha$ ,  $\alpha$ , en consérvant les valeurs précèdemment assignées aux parties d'hyperholes situées au-dessus
de l'axe des x, et retranchant  $4\pi$  des valeurs assignées à
celles situées au-dessous. Lors du prennier mode, les points
de l'axe des x, et retranchant  $4\pi$  des valeurs assignées de
l'axe des x qui sont à gauche de C' ont la valeur unique  $\beta = \alpha x$ , ceux qui sont à droite admettent une double valeur,  $\pi$  et  $3\pi$  entre C et, C, et  $4\pi$  au delà de C. Lors du second
mode, les points du même axe des x situés à droite de Cont la valeur unique  $\beta = 0$ , ceux situés à gauche admettens
une double valeur,  $+\pi$  et  $-\pi$  entre C et C',  $\pi$  et  $-\alpha \pi$ en deçà de C. Suivant les cas, on devra employer l'un ou
l'autre de cèse deux modes.

Par exemple, si l'on considère, sur une même lemniscate, simple on slèchie, deux points M et M'situés, l'un au-dessous de l'ave CC', et qu'il s'agisse de faire en une seule fois la sommatior de certains eléments réparties sur l'un des deux arcs MM': on sera croître la coordonnée \(\beta\) d'une manière continue, de M en M' pour l'arc MA'M' qui coupe la partie négative de l'axe des \(x\), de M' en M pour l'arc M' \(\Delta\) qui coupe la partie positive du même ave; ce qui exige que \(\beta\) at ses valeurs comprises, entre xéro et 4\(\pi\) dans le premier cas, entre \(-2\pi\) et et \(-2\pi\) dans le premier cas, entre \(-2\pi\) et et \(-2\pi\)

## S CXXIV.

#### TUBE SIMPLE A BASE OVOIDE.

Les paramètres thermométriques  $\alpha$ ,  $\beta$ , du système cylindrique actuel étant suffisamment définis, on peut appliquer directement à ce système les solutions générales de notre XI<sup>s</sup> leçon. Cette application n'offrant rien de nouveau, tant que les corps eylindriques ont des bases, dont les périmètres ne comprennent que des leuniseates simples ont fléchies, il suffira de citer quelques exemples, où ces périmètres comprennent des ares apparientant, soit à la léuniseate radicale, soit à des lemniseates doubles.

Exemple I. Le corps cylindrique est un tube indéfini, dont la base est comprise entre la moitié de la lemniscate radicale, coupée en son point multiple, et l'un des ovoides d'une lemniscate double. Si, la paroi extérienre est à zéro,



et que la paroi, intérieure, au paramètre positif a", soit entretenue à la temperature 1, la formule

$$V = \frac{\alpha}{\alpha}$$

donne les températures stationnaires de l'enveloppe; ses cylindres isothermes ont pour bases les ovoides aux paramètres compris entre zéro et  $\alpha''$ ; les filtets de chaleur sont les parties d'hyperboles aux paramètres  $\beta$  compris entre  $-\pi$  et  $+\pi$ . Si les deux parois ont des températures fixes, différent d'une génératrice à une autre; la fonction V est donnée par la première série de la formule (15),  $\lesssim$  CII  $(1es \ w.^{(j)})$  n'existant pas), on donne alors aux intégrales définites des  $A^{(j)}$  les limites  $-\pi$  et  $+\pi$ .

On remarquera que les parois sont jei les moitiés des cylindres isothermes  $\alpha = 0$ , et  $\alpha = \alpha''$ ; tandis que les formules employées ont été établies pour les cylindres entiers

Mais, en supposant d'abord le corps eylindrique complet, et soumettant ses déux moitiés aux mêmes sources calorifiques, la section faite ensuite par l'unique génératives dont la trace est le point multiple, et la suppression d'une moitié, ne sauraient troubler l'état thermométrique de l'autre moitié, que l'on peut conséquemment traiter séparément.

#### & CXXV.

#### DOUBLE TUBE A PAROIS OVOIDES.

Exemple II. Le corps cylindrique est un double tube, dont la base est comprise, entre une lemniscate fléchie, et nne lemniscate double. Si la paroi extérieure, au paramè-



tre négatif  $\alpha' = -\alpha'$  est à zéro, et que la double paroi intérieure, au paramètre positif  $\alpha''$ , soit entretenue à la température  $\iota$ , la formule

$$V = \frac{\alpha + a}{\alpha' + a'},$$

donne les températures stationnaires de l'enveloppe ; les explindres isothermes ont pour bases, les lemniscates fléchies, la lemniscate radicale, et les lemniscates doubles, dont les paramètres  $|\mathbf{x}|$  sont compris entre  $-a^{\prime}$  et  $+a^{\prime\prime}$ ; les filets de chaleur sont des parties, d'hyperboles dont les paramètres embrassent toutes les valeurs de  $\beta$ . Si les parois ont des températures fixes, différant d'une génératries à une autre, la fonction. V est encore donnée par la première série de la formule (1.5),  $\xi$  CH; des limites des intégrales

définies, dans les coefficients A(I), étant, on o et  $(\pi, 0)$ ,  $-2\pi$  et  $(\pi, 0)$ .

## S CXXVI.

#### PRISMES A BASES DISCONTINUES.

Exemple III. La base du corja sylindrique n'est que le quart de la précédente, coupée par les droites  $\overline{CC}$  et sa perpendiculaire en O.11 s'agit d'un prisme à base discontinue, ayant cinq faces latérales. On a  $\beta' = 0$ ,  $\beta'' = \pi$  (sur les deux faces planes formant l'angle diètre droit en  $\Omega$ ),  $\alpha' = -\alpha'$ ,  $\alpha''$  positif. La fonction V sera donnée par la formule (53), S(11, 4s) limites des intégrales définies étant, o et  $\pi$  pour  $\mathbb{10}$   $\Delta (J)$ ,  $-\alpha' = 4 + \alpha''$  pour  $\mathbb{10}$  M(J).

Si la base du corps eylindrique est la mioiti de celle de l'evemple II, coupée seulement par la perpendiculaire en O à  $\overline{CC}'$ , il semble, au premièr abord, que la formule citée est applicable, en prenant  $\beta' = -\pi$ ,  $\beta'' = +\pi$ . Mais, le paramètre  $\alpha$  ne variant, sur les faces planes  $\beta'$  et  $\beta''$ , qu'ente  $-\alpha'$  et zéro, tandis que la masse solide comprend des points où cette coordonnée a des valeurs-positives, on tombe dans l'incompatibilité signalée au § CXVI, a moins que  $\alpha''$  ne soit zéro, ou que l'ovoide intérieur ne soit la moitié de la lemniscate radicale.



Exemple IV. Sur la base du double tube de l'exemple II, on mêne par le point C deux courbes  $\beta$ , l'une audessus de  $\overline{CC'}$  et dont le paramètre est  $\beta = b$ , l'autre au

dessous et symétrique de la première; la base totale est divisée par ces deux courbes \(\beta\), en deux parties, qu'il s'agit de traiter, chaçune séparément quand on supprime l'autre.



La fonction V scra donnée par la formule (15), § CII, dans les deux cas. Mais, s'il s'agit de la partie située à gauche, les limites des intégrales pour les  $\lambda(t)$  serent  $\beta' = b$  et  $\beta'' = 4\pi - b$ ; et, s'il s'agit de la partie située à droite, ces limites seront  $\beta' = -b$ ,  $\beta'' = +b$ . Quant aux limites des intégrales pour les  $\mathfrak{w}(t)$ ; elles seront  $\alpha' = -\alpha'$  et  $\alpha''$  positif, pour les deux parties.

On remarquera que le premier cas suppose essentiellement la contaissance des températures fixes; existant sur la motité complète, et renfermée, du cylindre a", laquellé est vide. Si cette moitié était pleine et solide, l'autre moitié restant vide et tronquée, la formule citée ne serait plus applicable, et celle dont il fandrait alors se servir, est à trouver.

## § CXXVII.

## PARAMÈTRE DIFFÉRENTIEL DU SYSTÈME.

D'autres applications du système cylindrique des lemniscates, avec ses coordonnées thermométriques, exigeraient la connaissance de son double paramètre différentiel du premier ordre, que l'on déterminé aiusi qu'il suit.

La première (2) et la seconde (3) donnent le couple

d'équations

(8) 
$$\begin{cases} (x^2 + y^3 + e^2)^2 = e^4 e^{-2\alpha} + 4e^2 x^3, \\ (x^2 - y^2 - e^2)^2 = 4x^3 y^2 \frac{\cos^3 \beta}{\sin^2 \beta}. \end{cases}$$

retranchant la seconde de la première, observant que le première membre de la différence est  $(4c^3x^2 + 4x^2y^3)$ , réduisant, puis extrayant la racine carrée, on a

$$(9) 2xy = e^{2}e^{-\alpha}\sin\beta,$$

sans double signe: ear le produit xy doit avoir le même signe que sin β, d'après l'ensemble des valeurs du paramètre β, et le sens adopté des x et y positifs. Avec la valeur (g) de 2xy, la seconde (3) devient.

(10) 
$$x^{2} - y^{2} = e^{2}(1 + e^{-\alpha}, \cos \beta).$$

Les équations (9) et (10), élevées au carré, puis ajoutées, donnent, en extrayant la racine,

$$(11) x^2 + y^1 = c^1 \lambda,$$

lorsqu'on pose, pour simplifier,

(12) 
$$\sqrt{1+e^{-2\alpha}+2e^{-\alpha}\cos\beta}=\lambda;$$

quantité qui est nulle à l'origine O dont les coordonnées thermométriques sont  $\alpha = 0$ ,  $\beta = \pi$ , et qui se réduit à  $2\cos\frac{\beta}{2}$  sur la lemniscate radicale.

Cette préparation faite, si l'on différentie les équations (9) et (10) par rapport au paramètre a, on a les valeurs

$$2\left(y\frac{dx}{da} + x\frac{dy}{da}\right) = -c^{2}e^{-\alpha}\sin\beta,$$

$$2\left(x\frac{dx}{da} - y\frac{dy}{da}\right) = -c^{2}e^{-\alpha}\cos\beta,$$

qui, élevées au carré, puis ajoutées, donnent facilement

$$(x^2+y^2)\left[\left(\frac{dx}{d\alpha}\right)^2+\left(\frac{dy}{d\alpha}\right)^2\right]=\frac{1}{4}c^4e^{-2\alpha};$$

ou bien, substituant à la première parenthèse sa valeur (11),  $\frac{1}{h^2}$ ,

$$\frac{\lambda}{h^2} = \frac{c^2 e^{-2\alpha}}{4};$$

ce qui donne définitivement, pour le paramètre différentiel.

$$h = \frac{2\lambda^2}{ce^{-\alpha}}$$

Ce paramètre différentiel est donc nul, avec  $\lambda$ , à l'origine O. Ce qui devait etre, puisque, pour le potentiel eylindrique particulier  $\alpha(1)$ , h est la résultante de deux attractions, qui sont égales et directement opposées pour la molécule placée en O.

Le point, aux coordonnées x, y, étant situé sur le plan des bases, si y, r, R, représentent respectivement ses distances aux points C, C, O, on aura, d'après (11) et la première (1),

$$\lambda^{\frac{1}{2}} = \frac{\mathbf{R}}{c}, \qquad c^{2} e^{-\alpha} = m',$$

et la valeur (14) prendra la forme caractéristique

$$h = \frac{2R}{rr'};$$

c'est-à-dire que le paramètre différentiel est égal au double de la distance à l'origine O, divisé par le produit des distances aux points C et C'. D'où il suit que la résultante des deux attractions varie, proportionnellement à la distance R sur une même lemniscate, en raison inverse de r sur un même cercle au fapport constant  $\frac{R}{r}$ , de r' sur un nême cercle au rapport constant  $\frac{R}{r}$ .

## § CXXVIII.

#### AIRE DE LA LEMNISCATE RADICALE.

Si les coordonnées thermométriques, du système cylindrique des lemniscates, sont celles qu'il l'aut employer, dans les questions de la théorie analytique de la chaleur, comme étant alors-les plus naturelles et les plus simples, il n'en est plus de même lorsqu'on se propose d'étudier les propriétés géométriques d'une courbe individuelle appartenant au même système; là, d'autres coordonnées sont évidemment préférables.

Par exemple, s'il s'agit d'évaluer la surface de l'un des ovoïdes de la lemniseate radicale (4), on l'obtient rapidement à l'aide des coordonnées polaires, car les formules

$$x = r \cos \varphi$$
,  $y = r \sin \varphi$ ,

transformant aiusi l'équation (4)

$$r^2 = 2 c^2 \cos 2 \phi$$

la surface cherchée est

$$\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} r^{2} d\varphi = 2 e^{z} \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\varphi \, d\varphi = e^{z};$$

c'est-à-dire qu'elle équivaut au carré construit sur la largeur c, et dont la diagonale donne le demi-axe de la courbe. Tandis qu'avec les coordonnées thermométriques a ct &, l'élément de surface étant

$$dsds = \frac{d\alpha d\beta}{k} = \frac{c_s}{4} \frac{e^{-2\alpha} d\alpha d\beta}{\delta},$$

d'après la relation (13), il faudra intégrer cet élément, de  $\beta = o$  à  $\beta = \pi$ , de  $\alpha = o$  à  $\alpha = \infty$ ; opération beaucoup plus pénible que la précédente.

· Toutefois l'identité des résultats exigeant que l'on ait

$$\int_0^\infty \int_0^\pi \frac{e^{-2\pi} d\alpha d\beta}{\sqrt{1+e^{-2\pi}+2e^{-2\pi}\cos\beta}} = 0$$

voilà une intégrale définie double dont la valeur, qui est exacte, se trouve immédiatement posée. Cette évaluation synthétique d'intégrales définies simples on doubles, se reproduisant pour tous les systèmes connus de surfaces isothermes, paraît constituer un avantage inhérent à l'emploi des coordonnées curvilignes, et qu'il importait de signaler.

Les deux systèmes, étudiés dans cette leçon et la précédente, signalent plusieurs lois, qui régissent les limites et les signes des coordonnées thermométriques (1), § XCIX. En résumé, voici les conséquences principales de ces lois. Pour un système cylindrique, isotherme et quelconque, toutes les valeurs du potentiel angulaire  $\beta$ , sont comprises : soit entre zéro et un certain multiple  $\pi$ , de la chronférence  $\pi$ ; soit entre  $\rightarrow$   $\hat{m}$  et  $\rightarrow$   $\hat{m}$ . Suivant la question-que l'on traite, il faut adopter l'un ou l'autre de ces deux classements.

S'il s'agit, par éxemple, d'appliquer les séries (45) et (18) de la XII leçon, à un prisme rectangle, curviligno et indéfini, dont les faces appartiennent au système considéré; les sommations nécessaires pour évaluer les coefficients κ.<sup>(D)</sup>, κ.<sup>(D)</sup>, déterminent le classement cosentiel. Alora les séries citées donnent les températures stationnaires, pour les seuls points dont les tleux coordonnées, α et β<sub>s</sub> appartienpent, chacune, à une des génératrices de la surface; c'està-dire, ou les températures des seuls points intérieurs au prisme rectangle curviligne, ou exclusivement celles des points extérieurs.

Pour établir ces propositions, nous avons choisi le système cylindrique bi-circulaire, et celui des lemniscates, comme étant ceux qui s'offrent le plus naturellement aux applications. Or, ils sout aussi les plus simples parmi les nouveaux. En effet, sur la liste des systèmes orthogonaux formés par des lignes planes, le premier est celui des coordonnées rectilignes, qui comprend deux familles de droites parallèles; le second, celui des coordonnées polaires, qui réunit une famille de droites divergentes, avec une famille de cercles concentriques; immédiatement après, vient le système défini dans la XII elecon, lequel comprend deux familles de cercles; et le système étudié dans la leçon actuelle, est inséparable du précédent, dans la classe des potentiels cylindriques. Il y a lieu de s'étonner que le troisième système n'ait pas été introduit plus tot; puisqu'il suffisait de rapprocher les deux seuls lieux géométriques du Conrs le plus élémentaire.

## QUATORZIÈME LECON.

#### SYSTÈMES ORTHOGONAUX TRANSFORMÉS.

Surfaces orthogonales transformées. — Transformation conique par rayons vecteurs réciproques. — Application an problème des températures stationnaires. — Transformátion cylindrique. — Application aux systèmes éylinairiques isothermes.

#### & CXXIX.

#### NOUVELLES FORMULES.

Le système de coordonnées curvilignes, défini par les équations

$$f_I(x, y, z) = \rho_I \dots 3,$$

du § IV, peut l'être aussi par trois équations de la forme

(b) 
$$u = \tilde{\mathcal{F}}_n(\varrho, \varrho_i, \varrho_i), \ldots, 3,$$

desquelles ou pourrait déduire les équations (a) ellesmêmes, ou celles des surfaces orthogonales conjuguées, en isolant successivement les p, à l'aide de l'elimination,  $\Pi$  est évident que les trois familles de surfaces, qui résultent de cetté opération, dépendent des fonctions  $\tilde{J}_n$ , on qu'elles changent avec ces fonctions, puisque le système résultant (a) change avec les fonctions  $f_n$ .

Si l'on exprime les dérivées des e, en u, par celles des u en e, à l'aide des relations (8), § VIII, les formules (2) et (4), § VI, se transforment ainsi:

$$S\left(\frac{du}{d\rho_i}\right) = \frac{1}{h_i^2}$$

$$S\frac{du}{d\rho_0}\frac{du}{d\rho_0}=0 \qquad 3$$

les premières définissent d'une autre manière les fouctions h<sub>i</sub>, les secondes expriment encore l'orthogonalité des surfaces conjuguées.

Ainsi, lorsqu'on est arrivé à des valeurs (b), donnant les u à l'aide des  $\rho_i$ , si l'on constate que les relations ( $\nu$ ) sont vérifiées, on doit conclure que les surfaces ayant les  $\rho_i$  pour paramètres, et dont les équations (a) s'obtiendraient par l'élimination, se coupent orthogonalement. La formule (i) donne alors les fonctions  $h_i$ , desquelles on peut déduire les courbures, les paramètres différentiels du second ordre, tous les éléments géométriques et analytiques du système obtenu.

## S CXXX.

#### TRANSFORMATION PAR RAYONS VECTEURS RÉCIPROQUES.

On trouve ur emploi remarquable de cette marche et de esc segles, Jorsqu'on applique la transformation par rayons vecteurs réciproques, aux fonctious-de-point et à leurs systèmes coordonnes, comme plusieurs géomètres l'ont fait aux surfaces et aux courbes.

Pour transformer, ou plutôt transposer, un point quelconque M: sur le rayon vecteur R, qui mesure șa distance à l'origine O, on prend un point M', tel que son rayon vecteur R' soit égal à  $\frac{C}{R}$ ; c'etant une longueur qui reste la même pour toutes les transpositions. Alors, les rapports  $\frac{d'}{n}$ des coordonnées u' de M' à celles u de M, seront égaux à  $\frac{R'}{R}$ , ou à  $\frac{C}{R}$ , d'où

$$(b') u' = \frac{c^3}{R^2} u \dots 3.$$

Cela posé, supposons que les u soient exprimés en p, par

des valeurs données (b), qui définissent un premier système de surfaces. Ces valeurs étant substituées dans ces seconds membres des u' (b'), où

$$(3) Ri = Sui,$$

ces u', maintenant exprimés en  $\rho_i$ , définiront un second système de surfaces. Il s'agit de reconnaître à quelles conditions ces nouvelles surfaces seront orthogonales.

#### § CXXXI

#### ORTHOGONALITÉ DU SYSTÈME TRANSFORMÉ:

La formule (b<sup>1</sup>), d'illérentiée successivement par rapport à  $\rho_i$ , et à  $\rho_i$ , donne

$$\begin{pmatrix}
\frac{1}{c^2} \frac{du'}{d\rho_l} = \frac{1}{\mathbf{R}^3} \frac{du}{d\rho_l} - \frac{2u}{\mathbf{R}^3} \frac{d\mathbf{R}}{d\rho_l}, \\
\frac{1}{c^2} \frac{du'}{d\rho_l} = \frac{1}{\mathbf{R}^3} \frac{du}{d\rho_l} - \frac{2u'd\mathbf{R}}{\mathbf{R}^3} \frac{d\mathbf{R}}{d\rho_l}
\end{pmatrix}$$

et, remarquant que, d'après l'équation (3), on a

$$(5) S udu = RdR,$$

quelle que soit la variable indépendante par rapport à laquelle on différentie, on reconnaît facilement que la sommation S du produit des deux valeurs (4) conduit à

(6) 
$$\frac{1}{c'} \mathbf{S} \frac{du'}{d\rho_i} \frac{du'}{d\rho_j} = \frac{1}{R} \mathbf{S} \frac{du}{d\rho_i} \frac{du}{d\rho_j} \cdots 3,$$

comme si les seconds membres de ces valeurs se réduisaient à leurs premiers termes. (En effet, le produit des deux derniers termes de ces seconds membres donnersit à la somme

$$+\frac{4}{R^4}\frac{dR}{d\rho_1}\frac{dR}{d\rho_2}$$

et, d'après (5), les deux autres parties, complétant le produit total, donneraient, réunies et sommées, la même quantité avec un signe contraire.)

Maintenant, pour que le second système, celui des u' (b'), soit orthogonal, il faut que

$$S^{\frac{du'}{d\rho_i}\frac{du'}{d\rho_j}} = 0 \dots 3$$

ou, d'après les relations (6), que

$$S^{\frac{du}{do_i}\frac{du}{do_j}=0\cdots3}.$$

C'esi-à-dire qu'il fauí, et qu'il suffit, que le premier système, celui des u (b), soit lui-même orthogonal.

Ainsi tout système orthogonal, auquel on appliquera la transforntation par rayons voctours réciproques, donnera un second système pareillement orthogonal. Et, dans cette transformation générale, chaque surface  $\rho_i$ , chaque are  $s_i$  ou chaque ligue de courbure, du premier système, donnera une surface  $\rho_i$ , un are  $s_i$  ou une ligne de courbure, du second.

D'après la marche suivie pour l'obtenir, il est évident que la relation (6) s'étend aux cas où les indices i et j sont égaux. Si donc on désigne par  $k_i$  les paramètres différentiels du premier ordre des  $p_i$ , dans le système u' (v'), la relation (6); rapprochée de la formule (1) donnera

$$h_i = \frac{R^2}{c^2} h_i \dots 3,$$

Si w' représente le produit des trois h', comme w celui

des trois hi, on aura

(8) 
$$\frac{h_i^2}{\pi} = \frac{c^2}{R^2} \frac{h_i^2}{\pi} \cdots 3.$$

Puis, en accentuant le symbole Δ, pour désigner les paramètres différentiels du second ordre dans le système (b'), la formule (20) du ξ XIV donnera

9) 
$$\frac{\Delta_1' \rho_i}{\varpi'} = \frac{\epsilon^2}{R^2} \frac{\Delta_1 \rho_i}{\varpi} - \frac{2 \epsilon^2}{R^2} \frac{dR}{d\rho_i} \frac{h_i^2}{\varpi} \cdots 3.$$

# § CXXXII.

RELATION ENTRE LES A,.

Si ces valeurs (9) n'offrent rien de remarquable, il en est autrement du paramètre différentiel du second ordre d'une fonction-de-point rapportée au nouveau système : la nature de la fonction R<sup>3</sup>, qui entre en dénominateur dans les valeurs (8), conduit à un théorème important, qui donne ce nouveau paramètre différentiel du second ordre par une formule très-simple.

Une fonction-de-point F étant exprimée dans le système u' (b'), son paramètre différentiel du second ordre aura pour expression

(10) 
$$\Delta'_{i}F = \varpi' \sum_{i} \frac{d \frac{h'_{i}}{\varpi'} \frac{d F}{d \rho_{i}}}{d \rho_{i}},$$

conformément à la valeur générale (28) du § XIV. Substituant les valeurs (8), et posant

(ii) 
$$R^2 = \lambda$$
,

l'équation (10) prendra la forme suivante :

(12) 
$$\frac{\mathbf{a}_{1}^{\prime}\mathbf{F}}{c^{2}\boldsymbol{\sigma}^{\prime}} = \sum_{i} \frac{\mathbf{d}_{i}^{2} \frac{h_{i}^{2}}{\boldsymbol{\sigma}^{\prime}} \frac{d\mathbf{F}}{d\rho_{i}}}{d\rho_{i}}$$

242

LECONS

Maintenant, si l'on désigne par f le quotient de la fonction F par  $\frac{e}{\sqrt{5}}$ , ou si l'on pose

$$\dot{\mathbf{F}} = \frac{\mathbf{f}\sqrt{\lambda}}{2},$$

l'équation (12), multipliée par c, se transforme ainsi

(14) 
$$\frac{\Delta_{2}^{\prime} f \sqrt{\lambda}}{c^{2} \varpi^{\prime}} = \sum_{i} \frac{d^{2} \frac{1}{\lambda} \frac{h_{i}^{2}}{\varpi} \frac{df \sqrt{\lambda}}{d\rho_{i}}}{d\rho_{i}};$$

et il s'agit de développer le second membre.

Remplaçant, momentanément,  $\frac{h!}{\sigma}$  par  $\mu$ , et  $\rho$ , par  $\alpha$ , on a

$$\frac{\mu}{\lambda} \frac{df \sqrt{\lambda}}{d\alpha} = \frac{1}{\lambda^{\frac{1}{2}}} \mu \frac{df}{d\alpha} + \frac{f}{2\lambda^{\frac{3}{2}}} \mu \frac{d\lambda}{d\alpha},$$

ct, quand on différentie de nouveau cette expression par rapport à  $\alpha$ , il arrive, dans le second membre, que la différentiation du facteur  $\frac{1}{2}$ , appartenant au premier terme,

est détruite par eelle du facteur f, appartenant au second ; circonstance importante, d'où résulte

$$\frac{d\frac{\mu}{\lambda}\frac{df\sqrt{\lambda}}{d\alpha}}{\frac{1}{d\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}\frac{d\mu}{d\alpha} + \frac{f}{4\lambda^3\sqrt{\lambda}}\left[2\lambda\frac{d\mu\frac{d\lambda}{d\alpha}}{d\alpha} - 3\mu\left(\frac{d\lambda}{d\alpha}\right)^3\right].$$

Restituant, dans ce développement, à  $\mu$  et  $\alpha$  leurs valeurs, faisant la sommation  $\sum$ , enfin ayant égard aux expressions générales des  $\Delta$ , et des  $(\Delta_1)^*$  du § XIV, on met l'équa-

tion (14) sous la forme

$$(15) \quad \frac{\Delta_1' f \sqrt{\lambda}}{e^2 w'} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \frac{\Delta_1 f}{w} + \frac{f}{4 w \lambda^2 \sqrt{\lambda}} [2 \lambda \Delta_2 \lambda - 3 (\Delta_1 \lambda)^2].$$

Or, la parenthèse du second membre est nulle d'elle-même, d'après la nature de la fonction  $\lambda$ , car on a

$$\lambda = \sum_{i} u^{2}, \quad \frac{d\lambda}{du} = 2u, \quad \frac{d^{2}\lambda}{du^{2}} = 2;$$

$$(\Delta_{1}\lambda)^{2} = 4\lambda, \quad \Delta_{2}\lambda = 6;$$

$$2\lambda \Delta_{1}\lambda = 3(\Delta_{1}\lambda)^{2} = 12\lambda.$$

Le second membre de l'équation (15) se réduit donc à son premier terme; remplaçant, au premier membre  $f\sqrt{\lambda}$  par cF (13), au second  $\sqrt{\lambda}$  par R (11), et rappelant que

$$\frac{\varpi'}{\varpi} = \left(\frac{\mathbf{R}}{c}\right)^{\epsilon},$$

d'après les valeurs (7), on a simplement

(16) 
$$\Delta_3' F = \left(\frac{R}{c}\right)^b \cdot \Delta_3 f;$$

où, d'après la relation posée (13), la fonction f est liée à F par la proportion

$$f = \frac{c}{R}F.$$

L'interprétation de ce résultate xige quelques réflexions. Au point de vue purement analytique, F et f ne sont que deux fonctions des trois mêmes variables  $\rho_i$ ; mais, en les considérant comme des fonctions-de-point, ou comme assignant à chaque point la valeur d'une certaine quantité (§1). Elles ont des origines essentiellement différentes. La première, F, a été introduite dans le système u^(l'); si donc

on donne des valeurs particulières aux p., dans son expression à l'aide de ces variables, le nombre résultant assignera la quantité F correspondante au point M', dont les coordonnées a' se déduiraient de la substitution de ces mêmes valeurs particulières dans les relations (b').

La seconde, f. devient une fonction-de-point, nécessairement exprimée dans le système u (b), quand on remplace, lors de la formation de l'équation (15),

$$\sum \frac{d \frac{h_i^2}{\varpi} \frac{df}{d\rho_i}}{d\rho_i} \text{ par } \frac{\Delta_1 f}{\varpi}.$$

D'ailleurs, dans le second membre de cette équation (t.5), l'association des fonctions f'et  $\lambda'$  entraine l'unité de leur système, et  $\lambda$  appartient essentiellement au primitif. Si donc on donne des valeurs particulières aux  $\rho_i$ , dans l'expression de f à l'aide de ces variables, le nombre résultant assignera la quantité f'correspondante au point M, dont les coordonnées us deduiraient de la substitution de ces mêmes valeurs particulières dans les relations (b).

En un mot, considérées comme des fonctions-de-point, f appartient au système primitif, F au système transformé. Ainsi, de même que les équations originelles (b') donnent les coordonnées de M', à l'aide de celles de M, de même les équations finales, (13) et (16), donnent certaines quantités appartenant au point M', à l'aide d'autres quantités appartenant au point M.

On conçoit, d'ailleurs, que toute fonction  $\hat{x}$  des  $\rho_i$  pourrait être exprimée de deux manières différentes : 1º parles u', en éliminant les paramètres à l'aide des équations (b'), première expression d'où l'on déduirait

$$\Delta', \mathcal{J} = \int \frac{d^3 \mathcal{J}}{du^3};$$

2º par les u, en éliminant les paramètres à l'aide des équa-

tions (b), seconde expression d'où l'on déduirait

$$\Delta_2 \hat{J} = \int \frac{d^2 \hat{J}}{du^2}$$

Si l'on suppose que ces deux modes soient respectivement appliqués aux deux membres de l'équation (16), elle deviendra

$$S'\frac{d^{\tau}F}{du'^{\tau}} = \frac{R'}{c'}S'\frac{d^{\tau}\frac{F}{R}}{du^{\tau}}$$

en reuplaçant f par sa valeur  $(t_T)$ . Or les a' sont donnésen fonctions des u par les relations posées  $(b')_T$ ; on pent done vérifier l'équation (t 6 bis), en se servant des procédés du calcul différentiel, relatifs au changement des variables indépendantes. Cette vérification bannit tout doute, et sa longueur inévitable fait ressortir tout l'avantage de la méthode précédente, foudée sur l'emploi des coordonnées curviligues.

# § CXXXIII.

## APPLICATION AUX TEMPÉRATURES STATIONNAIRES.

L'importance de la formule (16) ne le cède pas à sa simplicité. Pour faire comprendre, par un exemple, quelle est son utilité générale, preuous un des problèmes principaux de la théorie analytique de la chaleur; celui qui consiste à déterminer la température stationnaire, V, des points d'une enveloppe solide homogène, dont les deux parois sont soumises à des températures fixes et connues, différentes d'un point à un autre de ces parois.

Supposons que ce problème d'intégration ait été résolu pour une première euveloppe, dont les parois sont deux surfaces  $\rho$  du système orthogonal défini par les valeurs u (b); nous allons montrer, qu'il résulte de la formule (16) que le même problème se trouvera résolu, pour une seconde enveloppe, dont les parois seraient deux des surfaces  $\rho$ , appartenant au système défini par les valeurs u' (b').

En esset, dans le cas de la première enveloppe, on avait à déterminer une fonction V, exprimée dans le système u (b), vérissant l'équation

$$(18) \Delta_2 V = 0,$$

et qui, pour les valeurs  $\rho = \alpha$ ,  $\rho = \beta$ , correspondantes auxodeux parois, reproduisit leurs températures fixes, données par les équations, dites à la surface

$$\begin{cases} V_{\alpha} = f_{\alpha}(\rho_1, \rho_2), \\ V_{\beta} = f_{\beta}(\rho_1, \rho_2); \end{cases}$$

et tel est le problème d'analyse que nous supposons résolu. Dans le cas de la seconde enveloppe, il faut déterminer

une fonction V', exprimée dans le système u' (b'), vérifiant l'équation

(20) 
$$\Delta', V' = 0,$$

et qui, pour les valeurs  $\rho=\alpha$ ,  $\rho=\beta$ , correspondantes aux deux nouvelles parois (lésquelles sont les transformées par rayons vecteurs réciproques des anciennes), reproduise leurs températures fixes, données par les équations

$$\begin{cases} V_{\alpha}' = F_{\alpha}(\rho_1, \ \rho_2), \\ V_{\beta}' = F_{\beta}(\rho_1, \ \rho_2). \end{cases}$$

Pour résoudre ce nouveau problème, posons

$$(22) V' = \frac{R}{c} W,$$

relation dans laquelle  $R = \sqrt{Su^2}$  est exprimé en  $\rho_i$  à

l'aide des valeurs u(b); on aura, d'après la formule (16),

(23) 
$$\Delta'_{2}V' = \left(\frac{R}{c}\right)^{3} \cdot \Delta_{2}W,$$

la fonction W étant exprimée, comme R, dans le système primitif  $u(\mathbf{b})$ ; et puisque le premier membre de (23) doit être nul, d'après (20), il faudra que la fonction W vérifie l'équation

$$(24) \Delta_1 W = 0,$$

et que, pour les valeurs  $\rho = \alpha$ ,  $\rho = \beta$ , correspondantes aux parois, redevenues les anciennes, elle donne

$$\begin{cases} W_{\alpha} = \frac{c F_{\alpha}(\rho_{1}, \rho_{2})}{R_{\alpha}}, \\ W_{\beta} = \frac{c F_{\beta}(\rho_{1}, \rho_{2})}{R_{\beta}}; \end{cases}$$

valeurs qui se déduisent des équations (21), d'après la relation (22);  $R_{\alpha}$ ,  $R_{\beta}$ , désignant ce que devient la fonction R des  $\rho_i$ , quand on  $\gamma$  fait  $\rho = \alpha$ ,  $\rho = \beta$ .

Actuellement, le problème de la détermination de W est le même que celui dont, par hypothèse, on possède la solution. On aura donc W en substituant, dans l'expression trouvée pour V,

(26) 
$$\begin{cases} \frac{c F_{\alpha}(\rho_1, \rho_2)}{R_{\alpha}} & \text{a } f_{\alpha}(\rho_1, \rho_2), \\ \frac{c F_{\beta}(\rho_1, \rho_2)}{R_{\beta}} & \text{a } f_{\beta}(\rho_1, \rho_2). \end{cases}$$

Et, la fonction W étant connue, la relation (22) donnera V'.

## § CXXXIV.

#### RELATION DES SOLUTIONS.

En résumé, les fonctions-de-point W et V', qui expriment les températures stationnaires, la première dans l'enveloppe primitive, la seconde dans l'enveloppe résultant de la transformation par rayons vecteurs réciproques, sont liées, pour deux points correspondants (M, M'), par la proportion

# (27) W: V' = c: R,

Si les parois de la seconde enveloppe sont les transformées des parois de la première, et Si les températures fixes et données, de part et d'autre, sur ces parois, sont liées par la même proportion (27); cc qu'expriment les substitutions (26). (Il importe de remarquer que, dans cette correspondance, la paroi extrieure de la première enveloppe a pour transformée la paroi intérieure de la seconde, et réciproquement; ce qui résulte étidenment de la relation RK'=c², base de la transformation.)

On voit clairement, par le résumé qui précède, comment la solution du second problème se trouve ramenée à celle du premier. Ainsi, lorsqu'on sera parvenu à résoudre le problème général, énoncé au § CXXXIII, pour une enveloppe solide, limitée par deux surfaces, appartentant à l'une des trois familles conjuguées d'un système orthogonal nouveau; on aura immédiatement la solution du même problème, pour une infinité d'autres enveloppes, résultant de la première, transformée par rayons vecteurs réciproques; soit en plaçant successivement l'origine O dans toutes les positions admissibles; soit en donnant à la longueur constante et toutes les grandeurs finies.

Quand on considère le très-petit nombre de corps que l'on savait traiter, il y a peu d'années, dans la théorie analytique de la chaleur, on est émerveillé de la puissance de généralisation du nouvel instrument, que nous venons d'indiquer. Gloire en soit rendue aux géomètres qui l'ont inauguré et cultivé. On peut voir d'autres détails relatifs à son emploi, dans plusieurs travaux importants de M. Thomson, et de M. Liouville, surtout dans les mémorables Lettres de ce dernier à M. Blanchet.

# § CXXXV.

# TRANSFORMATION CYLINDRIQUE.

On arrive à des conséquences non moins remarquables que les précédentes, lorsqu'on applique à des systèmes orthogonaux de courbes planes, ou aux cylindres qui ont ces courbes pour bases, un autre mode de transformation par rayons vecteurs réciproques. Dans ce second mode, le rayon vecteur d'un point M est sa distance à une droite constante, et non à un point fixe comme dans le premier. On peut indiquer la différence de ces deux transformations, en appelant l'une conique, et l'autre cylindrique. La distinction est analogue à celle qui se présente en mécanique, quand on considère le moment d'une force, soit par rapport à un point, soit par rapport à une droite.

Tout système de courbes planes orthogonales peut être représenté par des équations de la forme

(28) 
$$\begin{cases} x = f(\alpha, \beta), \\ y = f_i(\alpha, \beta), \end{cases}$$

, dans lesquelles  $\alpha$  et  $\beta$  sont les paramètres des deux familles et qui vérifient la relation

(29) 
$$\frac{\Phi}{dx}\frac{dx}{d\beta} + \frac{dy}{dz}\frac{dy}{d\beta} = 0,$$

exprimant l'orthogonalité. Les paramètres différentiels du premier ordré h et  $h_1$  de  $\alpha$  et  $\beta$ , sont donnés par les

250

formules

(30) 
$$\left( \left( \frac{dx}{d\alpha} \right) + \left( \frac{dy}{d\alpha} \right)^2 = \frac{1}{h^2}, \\ \left( \frac{dx}{d\beta} \right)^2 + \left( \frac{dy}{d\beta} \right)^2 = \frac{1}{h^2}.$$

Le paramètre différentiel du second ordre d'une fonction  $\mathcal{F}$  quelconque de  $(\alpha, \beta)$ , et qui est indépendante de la coordonnée rectiligne z, a pour expression

(31) 
$$\Delta_{x}\vec{\beta} = hh_{x}\left(\frac{d\frac{h}{h_{x}}\frac{d\vec{\beta}}{d\alpha} + \frac{d\frac{h}{h}\frac{d\vec{\beta}}{d\beta}}{d\beta}\right),$$

puisque le paramètre différentiel du premier ordre  $h_z$  de z est égal à l'unité.

Dans la transformation dont il s'agit, désignant encorepar R et R' les nouveaux rayons vecteurs, de même direction, des deux points M et M', on établit entre eux la relation constante

$$(32) RR' = c^3,$$

et (x, y) étant les coordonnées de M, (x', y') celles de M', on a

(33) 
$$\begin{cases} R^{2} = x^{2} + y^{2}, & R'^{2} = x'^{2} + y'^{2}, \\ \frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} = \frac{R'}{R} = \frac{c^{2}}{R^{2}}, \end{cases}$$

ce qui donne, pour les formules de la transformation,

(34) 
$$\begin{cases} x' = c^3 \frac{x}{R^3} = \frac{c^3 x}{x^3 + y^3}, \\ y' = c^3 \frac{y}{R^3} = \frac{e^3 y}{x^2 + y^3}. \end{cases}$$

Après la substitution des valeurs (28), les relations (34) représentent, en  $(\alpha, \beta)$ , le système des courbes transfor-

mées. En suivant absolument la même marche qu'au § CXXXI, on constate : 1º que les fonctions (x', y') vérifient la relation

(35) 
$$\frac{dx'}{d\alpha}\frac{dx'}{d\beta} + \frac{dy'}{d\alpha}\frac{dy'}{d\beta} = 0,$$

ce qui démontre l'orthogonalité des nouvelles courbes; 2° que les paramètres différentiels du premier ordre, h', h', , du second système (34), sont liés à ceux, h, h<sub>1</sub>, du premier (28), par les proportions

$$\frac{h'}{h} = \frac{h'}{h} = \frac{R^2}{c^2}$$

RAPPORT DES A,

Or le paramètre différentiel du second ordre de la fonction  $\vec{\sigma}$  de  $(\alpha, \beta)$ , pris relativement au système (34), ayant pour expression générale

(37) 
$$\Delta'_{z} \vec{\beta} = h' h'_{z} \left( \frac{\mathrm{d}}{h'_{z}} \frac{h'}{d\alpha} + \frac{\mathrm{d}}{h'} \frac{h'_{z}}{d\beta} \right),$$

deviendra, par la substitution des valeurs (36) des h', h',

$$\Delta', \hat{\beta} = \left(\frac{R}{c}\right)' \cdot hh_{1} \left(\frac{d\frac{h}{h_{1}}\frac{d\hat{\beta}}{d\alpha}}{d\alpha} + \frac{d\frac{h_{1}}{h}\frac{d\hat{\beta}}{d\beta}}{d\beta}\right),$$

ou, plus simplement, d'après (31),

(38) 
$$\Delta_2' \hat{\mathcal{S}} = \left(\frac{\mathbf{R}}{c}\right)^4 \cdot \Delta_2 \hat{\mathcal{S}};$$

relation remarquable, analogue à celle (16) du § CXXXII, mais qui en diffère, en ce qu'ici les  $\Delta'$ , et  $\Delta$ , appartiennent à la même fonction. Cette relation (38), qui n'est autre

que celle-ci

(38 bis) 
$$\frac{d^3 \vec{J}}{dx'^2} + \frac{d^3 \vec{J}}{dy'^2} = \frac{R^4}{c^4} \left( \frac{d^3 \vec{J}}{dx^2} + \frac{d^3 \vec{J}}{dy^2} \right),$$

se vérifie par le calcul différentiel ordinaire, à l'aide des équations (34), qui donnent les nouvelles variables (x', y'), en fonction des anciennes (x, y).

On déduit du rapprochement des relations (33), (36), (38), la suite de rapports égaux

(39) 
$$\frac{\Delta_2' \tilde{\beta}}{\Delta_1' \tilde{\gamma}} = \frac{h'^2}{h^2} = \frac{h'^2}{h^2} = \frac{x^2}{x'^2} = \frac{y^2}{y'^2}$$

De là résulte que les carrés des paramètres différentiels du premier ordre de la fonction 3, dans les deux systèmes, ou les expressions

$$(\Delta'_{i}\hat{\mathcal{F}})^{2} = h^{i2} \left(\frac{d\hat{\mathcal{F}}}{d\alpha}\right)^{2} + h^{i}_{i} \left(\frac{d\hat{\mathcal{F}}}{d\beta}\right)^{2},$$

$$(\Phi,\hat{\mathcal{F}})^{2} = h^{2} \left(\frac{d\hat{\mathcal{F}}}{d\alpha}\right)^{2} + h^{2}_{i} \left(\frac{d\hat{\mathcal{F}}}{d\beta}\right)^{2},$$

scront encore dans le même rapport général. On a done

(40) 
$$\frac{\Delta_2' \hat{J}}{(\Delta_1' \hat{J})^2} = \frac{\Delta_2 \hat{J}}{(\Delta_1 \hat{J})^2}$$

Si la fonction 3 est telle que la seconde fraction ne varie qu'avec 3, il en sera de même de la première. C'està-dire, d'après le § XX, que si la famille des cylindres, au paramètre 5, est isotherme dans le système primitif, la famille de ces cylindres transformés le sera parellement. Ce théorème général comprend évidenment les théorèmes particuliers qui vont suivre, mais l'importance de ces derniers evige leur démonstration directe et spéciale.

# S CXXXVII.

# CAS DES CYLINDRES ISOTHERMES.

Si, dans le premier système, les paramètres  $(\alpha, \beta)$  vérifient le groupe d'équations aux différences partielles  $(2\alpha)$ ,  $\S$  CVII, ce premier système est isotherme, et de plus  $h_1 = h$ . Alors les proportions (36) donnent  $h_i = h'$ , et puisque l'équation (35) est vérifiée, le second système est pareillement isotherme, d'après le théorème établi au  $\S$  CVIII. Ainsi le second mode de transformation par rayons vecturus réciproques, appliqué à un système cylindrique orthogonal et isotherme, donne un second système cylindrique, qui est, non-sculement orthogonal, mais encore isotherme, tout comme le premier.

On arrive d'une autre manière à cette dernière conséquence, en partant de l'équation

$$\beta + \alpha \sqrt{-1} = F(x + y \sqrt{-1}),$$

qui représente, à elle scule, un système cylindrique, orthogonal, isotherme, et quélconque (§ CVII). Car, en y rem-

plaçant 
$$x$$
 et  $y$  par  $c^2 \frac{x'}{R'^2}$  et  $c^2 \frac{y'}{R'^2}$ , on a

$$\beta + \alpha \sqrt{-1} = F\left(\frac{c^3}{x' - y'\sqrt{-1}}\right),$$

et cette nouvelle équation représente le système cylindrique transformé. Or, son second membre donne identiquement

$$\frac{d\mathbf{F}}{dy'} + \frac{d\mathbf{F}}{dx'}\sqrt{-1} = 0,$$

et la substitution du premier membre, dans cette identité,

conduit au groupe

$$\frac{d\alpha}{dx'} = \frac{d\beta}{dy'},$$

$$\frac{d\alpha}{d\gamma'} = -\frac{d\beta}{dx'};$$

d'où l'on déduit l'orthogonalité et l'isothermie du nouveau système, ainsi que l'égalité de ses deux paramètres différentiels du premier ordre.

# § CXXXVIII.

#### IDENTITÉ DES SOLUTIONS.

Mais, il y a plus: si l'on a résolu, sur une enveloppe cylindrique indéfinie, formée par le premier système, les problèmes généraux de notre XI-leçon, les mêmes formules résoudront les mêmes problèmes, sur l'enveloppe correspondante formée par le second système. Et cela, sans aucune modification, ni dans les paramètres thermométriques employés, ni dans leurs limites, ni dans les fonctions soumises aux intégrations définies: Si les parois cylindriques de la seconde enveloppe sont les transformées des parois de la première, et Si chaque température, fixe et donnée, est la même pour deux génératrices réciproques l'une de l'autre.

Ce qui résulte, évidemment, de ce que la température stationaire, V, exprimée en  $(\alpha, \beta)$ , aura, comme la foncion  $\beta$  (38), son  $\Delta'$ , nul en même temps que son  $\Delta_1$ ; et de ce que les équations à la surface seront identiquement les mêmes dans les deux cas, puisque deux génératrices, réciproques l'une de l'autre; ont les mêmes coordonnées curviliènes  $(\alpha, \beta)$ .

Il importe encore de remarquer ici, que la paroi intérieure du système primitif, correspond à la paroi extérieure du système transformé, et réciproquement. S'il n'existe qu'une seule paroi cylindrique dans le premier système, il n'en existera qu'une dans le second; mais alors, l'unique formule, qui donnera les températures stationnaires des points intérieurs au premier cylindre, donnera au contraire celles des points extérieurs au second cylindre. C'estadire qu'elle résoudra le problème posé, pour une colonne prismatique solide, dans le premier cas, et pour un canal cylindrique traversant une masse solide indéfinic, dans le second; ou, inversement.

En résumé, les transformations, conique et cylindrique, par rayons vecteurs réciproques, donneront une infinité de systèmes orthogonaux secondaires, pour lesquels le problème de l'équilibre des températures se trouvera résolu, s'il l'est pour le système primitif, qui leur transmettra sa solution, Là, cette transmission est essentielle et générale, tandis qu'elle ne se présente qu'exceptionnellément, dans les systèmes obterus par des transformations d'une autre nature.

Par exemple, si les trajectoires, qui servent de bases auxcylindres isothermes des leçons précédentes, tournent autour d'un axe situé dans leur plan, il en résulte une famille de plans méridiens, et deux familles orthogonales de surfaces de révolution. De cette manière, le système des coordonnées polaires conduit à celui des coordonnées sphériques; les courbes homofocales du § CVIII, engendrent les systèmes des ellipsoides planétaires et ovaires; et ces systèmes transformés sont triplement isothermes, comme les primitifs. Mais, pour tout autre cas, les plans méridiens sont sculs isothermes.

Ainsi, le système bi-circulaire, donnera une famille de tores, et une famille de sphères syant un cercle commun, s'il tourne autourde son axe radical; il engendrers une autre famille de tores se pénétrant suivant deux mêmes ombilics, et une famille de sphères excentriques isoléés, s'il tourne autour de son axe central; mais, dans ces systèmes transformés, les surfaces de révolution ne seront pas isothermes. Et il en sera de même des tores, à section méridienne ovoïde, engendrés par la rotation des lemniscates. Forcés de nous limiter, nous avons supprimé l'étude de ces systèmes, inabordables pour les températures, bien qu'elle conduisti à des propriétés géométriques importantes, et qu'elle pût même venir en aide, pour une autre branche de la physique mathématique.

# QUINZIÈME LECON.

# ÉQUATIONS GÉNÉRALES DE L'ÉLASTICITÉ.

Rappel des équations et des lois de l'équilibre d'élasticite des corps solides homogènes. — Transformation des équations genérales en coordonnées curvilignes. — Définition et loi d'un système isostatique.

## § CXXXIX.

# RAPPEL DES ÉQUATIONS DE L'ÉLASTICITÉ.

Les leçons qui vont suivre ont pour objet principal, d'appliquer les coordonnées curviligues, à la théorie mathématique de l'élasticité, Cette application est rééllement la plus naturelle, car les lois qui régissent l'équilibre intérieur d'un corps, soilde, conduisent à la considération de trois familles de surfaces orthogonales; et tout porte à penser que l'on parviendra à exprimer les lois dont il s'agit, et toutes leurs conséquences pratiques, en employant exclusivement les coordure des surfaces conjuguées, celles de leurs arcs normaux, et les variations suivant ces arcs mêmes; de telle sorte que la représentation géométrique accompagnera constainment l'expression analytique.

Les formules de la théorie de l'élasticité, exprimées en coordonnées rectilignes, sont aujourd'hui presque aussi connues que célles de notre première feuille A; il suffira donc de les rappeler, succinetement, en indiquant leurs origines, leurs liaisons, et les théorèmes qui en découlent. Ces formules sont toutes groupées par la feuille C.

| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Feuille C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                           | $\begin{split} & x = \frac{x'}{N} \cdot \frac{x'}{N} \cdot \frac{x'}{N} \\ & y = \frac{x'}{N} \cdot \frac{Y_1}{N} \cdot \frac{Y_2}{N} \cdot \frac{X_1}{N} \cdot \frac{Y_2}{N} \cdot \frac{X_1}{N} \cdot \frac{Y_2}{N} \cdot \frac{X_2}{N} \cdot \frac{Y_2}{N} \cdot \frac{X_2}{N} \cdot \frac{Y_2}{N} \cdot \frac{X_2}{N} \cdot \frac{X_2}$ |
| $\begin{cases} \frac{dN}{dx} + \frac{dT_1}{dx} + X_1 \hat{\theta} = 0, \\ \frac{dT_2}{dx} + \frac{dT_3}{dx} + X_2 \hat{\theta} = 0, \\ \frac{dT_3}{dx} + \frac{dT_3}{dx} + \frac{dT_3}{dx} + X_2 \hat{\theta} = 0, \\ \frac{dT_3}{dx} + \frac{dT_3}{dy} + \frac{dT_3}{dy} + Z_1 \hat{\theta} = 0. \end{cases}$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Feuille C (suite).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{split} & b = \frac{dd}{dt} + \frac{d\rho}{dr} + \frac{d\sigma}{dr}, \\ & N = \lambda_0 \frac{d\mu}{dr} + B_1 \frac{d\rho}{dr} + C_0 \frac{d\mu}{dr} + D_1 F + B_1 \sigma + B_1 F, \\ & \Gamma_1 = \lambda_0 \frac{d\mu}{dr} + B_2 \frac{d\rho}{dr} + D_1 F + C_1 \sigma + \beta_1 F, \end{split}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\begin{aligned} (\lambda + \mu) \frac{d\theta}{dx} + \mu \lambda_{\mu} u + X_{\nu} \dot{\theta} &= 0, \\ (\lambda + \mu) \frac{d\theta}{dy} + \mu \lambda_{\nu} v + Y_{\nu} \dot{\theta} &= 0, \\ (\lambda + \mu) \frac{d\theta}{dx} + \mu \lambda_{\nu} v + X_{\nu} \dot{\theta} &= 0. \end{aligned}$ | $\begin{split} \frac{dW}{ds} \rangle &= (\lambda + 2\mu) \frac{d\theta}{ds} + \mathbf{X}_s \delta , \\ \frac{dU}{ds} \rangle &= (\lambda + 2\mu) \frac{d\theta}{ds} + \mathbf{Y}_s \delta , \\ \frac{dV}{ds} \rangle &= (\lambda + 2\mu) \frac{d\theta}{ds} + \mathbf{Z}_s \delta . \end{split}$ |
| $\begin{split} \theta &= \frac{du}{dx} + \frac{dc}{dx} + \frac{dw}{dz}, \\ B_1 \frac{dc}{dy} + C_1 \frac{dw}{dz} + D_1 \xi - wb_1 \frac{dc}{dy} + \Gamma_1 \frac{dw}{dz} + \lambda_1 \xi - wb_1 \frac{dc}{dy} + \Gamma_1 \frac{dw}{dz} + \lambda_1 \xi - wb_2 \frac{dc}{dy} + \Gamma_1 \frac{dw}{dz} + \lambda_1 \xi - wb_2 \frac{dc}{dy} + \delta_2 \frac{dc}{dy} + \delta_3 \frac{dc}{dy$ | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 (42+                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| म म<br>इ. इ. इ.<br>इ. इ. इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t t t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | इ.स. इ.स. इ.स.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| z F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T = \(\beta\)\;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sin's is sin'                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $ \ddot{a} = \frac{ds}{ds} + \frac{dw}{ds}, $ $ \ddot{a} = \frac{dw}{ds} + \frac{du}{ds}, $ $ \dot{\psi} = \frac{du}{dy} + \frac{dv}{ds}. $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\begin{split} N_i &= \lambda \theta + 2\mu \frac{d\mu}{dx}, \\ N_i &= \lambda \theta + 2\mu \frac{d\theta}{dy}, \\ N_j &= \lambda \theta + 2\mu \frac{d\theta}{dy}. \end{split}$                                                                                                                       | $U = \frac{dv}{dz} - \frac{dw}{dy},$ $V = \frac{dw}{dz} - \frac{du}{dz},$ $W = \frac{du}{dz} - \frac{dv}{dz},$                                                                                                                                                                                   |
| नीव दीव कीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D V W                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · ; > - `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Dans la description rapide qu'i à anivre, l'astérisque (\*), placé à la fin d'une proposition, simplement énoncée, indique la nécessité de développer cette proposition. Afin de ne pas retarder l'objet principal ci-dessus défini, nous avons réuni tous les développements réclamés par le signe précédent; pour les exposer, avec les détails nécessaires, dans notre XX\* et dernière leçon.

La première case du tableau I de la feuille  $C_i$  contient les quations générales de l'équilibre d'dasticité d'un milieu solide homogène, dont la densité est  $2_i$  ( $X_0$ ,  $Y_0$ ,  $Z_0$ ) sont les composantes, parallèles aux axes rectilignes des  $(\alpha, y_i, z_i)$  de la résultante des forces extérieures, rapportée à l'unité de masse; les fonctions-de-point ( $N_i$ ,  $T_i$ ) sont les composantes des forces élastiques, rapportées à l'unité de surface, qui sont exércées, eu un même point  $M_i$  sur trois élements-plans perpendiculaires aux coordonnées; les  $N_i$  sont les composantes normales, les  $T_i$  les composantes tangentielles. Ces équations sont déduites de l'équilibre du parallélipible de l'équations sont déduites de l'équilibre du parallélipible de claque  $T_i$ , et les trois autres dounent les équations posées.

## § CXL.

# LOI DES COMPOSANTES RECIPROQUES.

La sconido case du tableau I, donne les valeurs des composantes (X, Y, Z) de la force élastique, rapportée à l'unité de surface, qui s'exerce sur un élément-plan  $\varpi$ , dont la normale fait avec les axes des angles aux cosinus (m,n,p). Ces valeurs sont déduites de l'équilibre du tétraèdre élémentaire, ayant trois faces perpendiculaires aux coordonnées, et la quatrième parallèle à  $\pi$ . Elles établissent ce premier théorème : Si  $\mathbb E$  et  $\mathbb E$  représentent, respectivement, les forces élastiques exercées en  $\mathbb M$ , sur deux éléments-

plans  $\varpi$  et  $\varpi'$ , dont les normales sont L et L', la composante ou la projection de E sur L', est égale à la projection de E' sur L.

Les composantes, soit  $(N_1, T_1)$ , soit  $(X, Y, Z_1)$ , relatifes a un élément-plan, coupant en M le milieu solide, sont celles de la force élastique exercée, par la partie-(du milieu coupé) la plus éloignée de l'origine O des cobrdonnées, sur la partie qui en est la plus voisine; les composantes de la partie qui en est la plus voisine; les composantes de la force élastique que la seconde partie exerce sur la première, ont les mêmes valeurs absolues, máis avec des signes contraires. La force élastique, exercée sur un élément-plan, et faisaut un angle  $\varepsilon$  avec la normale  $\lambda$  et élément, s'appelle étaction si  $\varepsilon$  est aigu, pression si cet angle est obtus, force tangentielle ou de d'ilssement s'il est droit.

# § CXLL.

#### LOI DE L'ELLIPSOIDE D'ELASTICITÉ.

Le tableau II définit les cosinus  $(m_i, n_i, p_i)$  des angles que de nouveaux axes rectilignes (x', y', s)' font avec les anciens, et les composantes  $(N_i, T_i')$  des forces elasiques exercées sur les éléments-plans perpendiculaires aux nonvelles coordonnées. Le tableau III donne les valeurs des  $(N_i, T_i')$ , en fonction des  $(N_i, T_i')$  et des cosinus  $(m_i, n_i, p_i)$ ; ést, ici, l'un quelconque des trois indices  $(i, z_i, 3)$ , j et k sont les deux autres. Ces valeurs se déduisent du groupe I, seconde case, ou du premier théorème énoncé. Elles établissent les propositions suivantes.

Si, sur la direction de la force elastique E, qui sollicite en M chaque élément-plan, on prend une longueur proportionnelle, à E, les extrémités de toutes les lignes ainsi prises, sont situées sur la surface d'un ellipsode &, dont le centre est en M. Soit désignée, par 7, ané surface du second ordre, concentrique à l'ellipsoide précédent, avant ses axes dans les mêmes directions, et de grandeurs proportionnelles aux racines carrées de ceux de &; pour connaître l'élémentplan  $\sigma$ , sur l'equel s'exerce la force élastique représentée par un diamètre D de l'ellipsoïde &, il suffira de mener un plan tangent à la surface  $\sigma$  au point où D la rencontre, et  $\sigma$  sera parallele à ce plan tangent.

Lorsque les forces élastiques, qui s'exercent en M, sont toutes, ou des tractions, ou des pressions, la sufiace \u03c3 est un second ellipsoide. Lorsque ces forces élastiques sont, des tractions pour une partie des éléments-plans passant en M, des pressions pour les autres, la surface \u03c3 ec compose de deux hyperboloides conjugués, l'un à une nappe, l'autre à deux nappes, ayant un même cône assymptote; alors, les diamètres de l'ellipsoide \u03c3; qui sont couchés sur ce cône, représentent des forces tangentielles ou de glissement.

De ces propositions résulte le corollaire suivant : En chaque point M d'un solide homogène, en équilibre d'élasticité, il existe toujours trois éléments-plans, perpendiculaires entre eux, qui sont sollicités normalement, ou pour lesquels les composantes tangentielles sont nulles. Les forces élastiques normales à ces éléments, déterminent les axes de l'ellipsoïde &; et sont appelées principales. Le tableau IV reproduit l'équation du 3º degré, qui donne, par ses racines A, les forces élastiques principales en M, quand les six fonctions-de-point (N, Ti) sont connues. Suivant que les trois racincs ont toutes le même signe (+ pour les tractions, - pour les pressions); ou ont des signes contraires, la surface σ est un ellipsoïde, ou le couple de denx hyperboloïdes conjugués. Lorsque les trois forces élastiques principales en M sont numériquement évaluées, on obtient facilement les équations des éléments-plans qu'elles sollicitent.

#### CXLII.

#### FORCES ÉLASTIQUES PAR LES DÉPLACEMENTS.

Le tableau V donne les expressions générales, de la dilatation cubique  $\theta$ , et des fonctions-de-point (N,T), à l'aide des premières dérivées de trois autres fonctions-de-point (u,v,w), lesquelles sont les projections, sur les axes coordonnés, du déplacement total, supposé très-petit, qu'a subi le point M, lorsque le milieu solide est parvenu à l'état-d'équilibre d'élasticité, sous l'action des forces extérieures, qui lui sont appliquées; les  $(\xi, \pi, \psi)$  représentent, pour simplifier, les sommes de deux dérivées réciproques des (u,v,w). Lors de l'homogénétie la plus générale, et quand on évite toute hypothèse préconçue  $(^*)$ , sur la nature et la loi des actions moléculaires, les coefficients constants  $(A,B,...,A_v,w_h,...)$  des (N,T,), lesquels sont au nombre de treute-six, n'ont, théoriquement, aucunc relation nécessaire  $(^*)$ .

Mais, on démontre que ces trente-six coefficients n'en comprenuent que quinze qui soient distincts, lorsqu'on pose, à prior, ce principe, ou plutôt cette hypothèse multiple (\*), qu'entre deux molécules (\*) M et M' très-voisines, et déplacées, il existe une action mutuelle (\*), dirigée suitrant la troite qui les joint (\*), et égale à leur écartement, multiplé par une fonction de la distance qui les séparc (\*); cette fonction-factur étant variable avec la direction de MM', mais restant la même pour deux directions opposées l'une à l'autre (\*). Quand on ne suppose pas que cette fonction-factur ait la même valeur pour deux directions opposées, les trente-six coefficients se réduisent à vingt et un.

#### CXLIII.

#### LOIS DE L'ÉLASTICITÉ CONSTANTE.

Les deux premières cases du tableau VI, donnent les expressions particulières des  $(N_n, T_i)$ , pour un milicu solide homogène, et d'élasticité constante dans toute direction, avec deux coefficients seulement  $(\lambda, \mu)$ ; coefficients qui, théoriquement, restent indépendants, quand on bannit toute hypothèse (\*); mais, qui sont nécessairement égaux l'un à l'autre, si l'on adopte complétement le principe ci-dessus énoncé, en regardant alors la fonction-facteur comme étant la même pour toutes les directions.

Avec ces valeurs particulières des  $(X_n, T_i)$ , les équations générales du tableau I devienment celles de la troisième case du tableau actuel VI, ou bien, celles du tableau VII, si l'on représente, pour simplifier, par (U, V, W) les diffèrences des dérivées réciproques dont les  $(\xi, \pi, \psi)$  sont les sommes. Lorsque les composantes  $(X_n, Y_n, Z_n)$  des forces extérieures sont les dérivées d'un potentiel P, tel que  $\Delta_1 P = 0$ , la forme VII des équations de l'équilibre d'élasticité constante, donne  $\Delta_1 \beta = 0$ , pour la loi qui régit la dilatation cubique  $\theta$ . La forme VI des équation  $\Delta_1, \Delta_1 \Phi = 0$  pour la loi qui régit la dilatation cubique  $\theta$ . La forme VI conduit alors à l'équation  $\Delta_1, \Delta_1 \Phi = 0$  pour la loi qui régit les projections (u, v, w) du déplacement moléculaire, et par suite toutes les composantes  $[X_n^{(L)}, T_n^{(L)}, T_n^{(L)}]$  des forces élastiques.

Les formules de la feuille C, né se rapportent qu'à l'équilibre d'élasticité des milieux solides homogènes. Mais, on, peut en déduire celles qui concernent les vibrations intérieures des mèmes milieux, en remplaçant les  $\{X_0, Y_i, Z_0\}$  par

$$\left(X_s^2 - \frac{d^2u}{dt^2}\right), \quad \left(Y_s - \frac{d^2v}{dt^2}\right), \quad \left(Z_s - \frac{d^2w}{dt^2}\right),$$

comme l'indique le principe de d'Alembert. Inversement, dans les transformations qui vont suivre, mous particons des formules complétées par cette addition; a fin que les équations transformées puissent s'appliquier aux deux cas-Pour les ramener à celui de l'équilibre, il suffira d'annuler les dérivées prises par rapport au temps.

# § CXLIV.

#### TRANSFORMATION EN COORDONNÉES 6.

Pour exprimer, en coordonnées curviligues, les équations de l'élasticité d'un milieu solide homogène, considérons trois éléments-plans orthogonaux \( \alpha\_i\), réspectivement tangents aux trois surfaces conjuguées \( \rho\_i\), qui se coupent en un même point M. Soient : \( A\_i\), les composantes normales des forces élastiques qui sollicitent ces éléments; \( \rho\_i\), les remposantes tangentielles, lesquelles sont égales deux à deux, d'après le théorème du \( \rangle \) CXL; \( F\_i\), les composantes suivant les normales \( dr\_i\), aux surfaces \( \rho\_i\), de la résultante des forces extérieures, toujours rapportée à l'unité de masse; \( R\_i\), les projections, sur les mêmes normales, du déplacement trèspetit de M.

Ces douze fonctions-de-point sont exprimers en  $\rho_{i,j}$  il s'agit d'établir les équations qui les régissent. Supposant ces fonctions connués, on évalue, à l'aide des cosmits des angles que les  $(x, y_i, z)$  four avec les normales  $ds_i$  les fonctions-de-point, de mêmes définitions, relatives aux coordomides rectilignes, savoir : par les sommes des composantes des,  $F_i$  pour les  $(X_s, Y_s, Z_s)$ ; par les sommes des prôjections des  $R_i$  pour les  $(X_s, Y_s, Z_s)$ ; par les sommes des projections des  $R_i$  pour les  $(u, v_i, w)$ ; grafin par les sormales HI de la feuille  $C_i$  convenablement transformées. Ces opérations sent l'accitiées par les correspondances du double,

#### ahlean suivant

|     | 1 .    | P                | Pı   | ė, ·           | 1  | X                                  | Y.                                 | Z,                                 |    |
|-----|--------|------------------|------|----------------|----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
|     | ds     | A                | G,   | €,             | F  | $\frac{1}{h} \frac{dp}{dx}$        | $\frac{1}{h} \frac{d\rho}{dy}$     | $\frac{1}{h} \frac{d\rho}{dz}$     | R  |
| (1) | ds,    | . G <sub>2</sub> | Α,   | . 6            | F, | $\frac{1}{h_i} \frac{d\rho_i}{dx}$ | $\frac{1}{h_1} \frac{d\rho_1}{dy}$ | $\frac{1}{h_i} \frac{d\rho_i}{dz}$ | R, |
|     | $ds_2$ | · 6,             | 6    | A <sub>2</sub> | F, | $\frac{1}{h_1} \frac{dp_1^p}{dx}$  | $\frac{1}{h_1}\frac{d\rho_1}{dy}$  | $\frac{1}{h_2} \frac{d\rho_2}{dz}$ | R, |
|     | 1 , ,  |                  | · a, | σ,             | 1  | u                                  | *ρ                                 | ev."                               | 1  |

Les fonctions de-point, relatives au système des axes rectilignes, étant ainsi déterminées, leur substitution dans les formules principales de la feuille C, conduit au but proposé. La première équation générale de cette feuille qui est

(2). 
$$\frac{dN_1}{dx} + \frac{dT_2}{dy} + \frac{dT_2}{dz} + \left(X_0 - \frac{d^2u}{dt^2}\right) \delta = 0,$$

dans le cas des vibrations, se transforme ainsi qu'il suit. On a d'abord les valeurs

3) 
$$X_{s} = \frac{1}{h} \frac{d\rho}{dx} \mathbf{F}_{s} + \frac{1}{h_{s}} \frac{d\rho}{dx} \mathbf{F}_{s} + \frac{1}{h_{s}} \frac{d\rho}{dx} \mathbf{F}_{s},$$

$$u = \frac{1}{h} \frac{d\rho}{dx} \mathbf{R}_{s} + \frac{1}{h_{s}} \frac{d\rho}{dx} \mathbf{R}_{s} + \frac{1}{h_{s}} \frac{d\rho}{dx} \mathbf{R}_{s},$$

pour composer la parenthese qui multiplie la densité  $\vartheta$ . Ensuite, pour transformer les trois premiers termes de l'équation (x), la loi de formation indiquée par les formules III, feuille C, donne

$$\begin{pmatrix} \frac{d}{dx} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{N} = \left(\frac{dp}{dx}\right)^{\lambda} \frac{h}{h^{2}} + 2 \frac{dp_{1}}{dx} \frac{dp_{2}}{h} \frac{E}{h_{1}} + \cdots \right. \\ \frac{d}{dy} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{T}_{1} = \frac{dp}{dy} \frac{dp}{dx} \frac{h}{h^{2}} + \left(\frac{dp_{1}}{dy} \frac{dp_{2}}{dx} + \frac{dp_{2}}{dy} \frac{dp_{1}}{dx}\right) \frac{E}{h_{1}h_{2}} + \cdots , \\ \frac{d}{dy} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{T}_{1} = \frac{dp}{dy} \frac{dp}{dx} \frac{h}{h^{2}} + \left(\frac{dp_{1}}{dy} \frac{dp_{2}}{dx} + \frac{dp_{2}}{dy} \frac{dp_{1}}{h^{2}} \frac{E}{h^{2}} + \cdots \right) \\ \frac{d}{dy} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{T}_{1} = \frac{dp}{dy} \frac{dp}{dx} \frac{h}{h^{2}} + \left(\frac{dp}{dy} \frac{dp_{2}}{dx} + \frac{dp_{1}}{dy} \frac{dp_{1}}{h^{2}} \frac{E}{h^{2}} + \cdots \right) \\ \frac{d}{dy} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{T}_{1} = \frac{dp}{dy} \frac{dp}{dx} + \frac{dp}{dy} \frac{dp}{h^{2}} + \frac{dp}{dy} \frac{dp}{h^{2}} \frac{E}{h^{2}} + \cdots \right\} \\ \frac{d}{dy} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{T}_{1} = \frac{dp}{dy} \frac{dp}{dx} + \frac{dp}{dy} \frac{dp}{h^{2}} + \frac{dp}{dy} \frac{dp}{h^{2}} \frac{E}{h^{2}} + \cdots \right\} \\ \frac{d}{dy} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{T}_{1} = \frac{dp}{dy} \frac{dp}{dx} + \frac{dp}{dy} \frac{dp}{h^{2}} + \frac{dp}{dy} \frac{dp}{h^{2}} \frac{E}{h^{2}} + \cdots \right\} \\ \frac{d}{dy} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{T}_{1} = \frac{dp}{dy} \frac{dp}{dy} + \frac{dp}{dy} \frac{dp}{h^{2}} + \frac{dp}{dy} \frac{dp}{h^{2}} \frac{E}{h^{2}} + \cdots \right\} \\ \frac{d}{dy} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{T}_{1} = \frac{dp}{dy} \frac{dp}{dy} + \frac{dp}{dy} \frac{dp}{h^{2}} \frac{dp}{h^{2}}$$

en n'écrivant, pour chacune de ces valeurs, que deux des six termes qui la composent, et qui forment trois couples homologues et symétriques, faciles à reproduire par des changements d'indices.

### . S CXLV.

#### TERMES AUX COMPOSANTES NORMALES.

Dans la somme des dérivations à effectuer, et qui sont indiquées par des facteurs symboliques en regard des valeurs (4), les termes en A, donnent, étant réunis,

(5) 
$$h^{2} \frac{\mathrm{d} \frac{d\rho}{dx} \frac{\Lambda}{h^{2}}}{d\rho} + \frac{d\rho}{dx} \Lambda \frac{\Delta_{1}\rho}{h^{2}},$$

d'après la définition des Δ<sub>2</sub>, et le théorème du § VIII, ou l'identité

6) 
$$\frac{d\vec{\beta}}{dx}\frac{dp_i}{dx} + \frac{d\vec{\beta}}{dy}\frac{dp_i}{dy} + \frac{d\vec{\beta}}{dz}\frac{dp_i}{dz} = k_i^2 \frac{d\vec{\beta}}{dp_i}$$

Cette expression (5), étant développée, preud une autre forme, à l'aide des valeurs

$$\begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{i}}{h} \left( \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}\rho} \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}\rho} \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}\rho} \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}x} \right) \\ \frac{\Delta_{\mathrm{i}}\rho}{h} = \frac{\mathrm{d}}{h} \frac{\mathrm{i}g}{\mathrm{d}\rho} \frac{h}{\mathrm{d}\rho}, \end{pmatrix}$$

déduites des formules (14) § X, (21) § XIII. Elle devient successivement

$$\begin{split} &\frac{\Lambda}{h} \left( \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{dz} + \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{dz} \right) + \frac{d\rho}{dz} \left( h^{\frac{1}{2}} \frac{\frac{\Lambda}{h^{2}}}{d\rho} + \Lambda \frac{d \log \frac{h}{h_{1}h_{2}}}{d\rho} \right), \\ &\frac{\Lambda}{h} \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{dz} + \frac{\Lambda}{h} \frac{dh}{d\rho} \frac{d\rho}{dz} + \left( \frac{d\Lambda}{dz} + \Lambda \frac{d \log \frac{h}{h_{2}}}{dz} \right) \frac{d\rho}{dz}, \end{split}$$

et enfin, par une transformation facile de la dernière parenthèse, on a la première des trois expressions

(8) 
$$\begin{cases} h, h, \frac{d}{h, h_2}, \frac{d}{d} + \frac{\lambda}{h}, \frac{dh}{d\rho}, \frac{d}{dx} + \frac{\lambda}{h}, \frac{dh}{d\rho}, \frac{d}{dx}, \\ \frac{\lambda}{h, h}, \frac{d}{h, h}, \frac{d}{d\rho}, \frac{\lambda}{h}, \frac{dh}{h\rho}, \frac{d}{dx} + \frac{\lambda}{h}, \frac{dh}{d\rho}, \frac{d}{dx}, \\ \frac{\lambda}{h, h}, \frac{dh}{d\rho}, \frac{d}{h}, \frac{\lambda}{h}, \frac{dh}{d\rho}, \frac{d}{dx} + \frac{\lambda}{h}, \frac{dh}{d\rho}, \frac{d}{dx}, \\ \frac{\lambda}{hh}, \frac{dh}{d\rho}, \frac{d}{dx}, \frac{\lambda}{h}, \frac{dh}{h}, \frac{d}{d\rho}, \frac{\lambda}{h}, \frac{dh}{d\rho}, \frac{d\rho}{dx}, \\ \frac{\lambda}{hh}, \frac{dh}{d\rho}, \frac{d\rho}{dx}, \frac{\lambda}{h}, \frac{dh}{h}, \frac{d\rho}{dx}, \frac{\lambda}{h}, \frac{d\rho}{dx}, \frac{\lambda}{dx}, \end{cases}$$

les deux autres se déduiraient, de la même manière, des termes en  $\Lambda_1$  et en  $\Lambda_2$ , que comprennent les valeurs (4) complétées.

# TERMES AUX COMPOSANTES TANGENTIELLES.

Dans la sommation indiquée, les termes en & donneront, cant réunis,

(9) 
$$\int h \frac{d \frac{d p_1}{d x} \frac{\vec{k}_1}{h, h_1} + d p_2 \cdot \vec{k}}{d x h_1 h_2} \Delta_1 p_1$$

$$+ h_1^2 \frac{d \frac{d p_1}{d x} \vec{k}_1}{d p_1} + \frac{d e_1}{d x} \frac{\vec{k}_2}{h_1 h_2} \Delta_2 p_1$$

par l'introduction des Az, et une double application du théorème ou de l'identité (6). A l'aide des valeurs

$$\Delta_2 \rho_1 = hh_1 h_2 \frac{\mathrm{d} \frac{h_1}{h_1 h}}{d \rho_1}$$

$$\Delta_2 \rho_2 = hh_1 h_2 \frac{\mathrm{d} \frac{h_2}{hh_1}}{d \rho_2},$$

(22) du § XIII, et de la formule (11) § IX, qui donne l'identité

$$h_1^2 \frac{\mathrm{d} \frac{d\rho_2}{dx}}{d\rho_1} + h_2^2 \frac{\mathrm{d} \frac{d\rho_1}{dx}}{d\rho_2} = 0,$$

l'expression (9), étant dévéloppée, peut se mettre sous la forme

$$\frac{d_{\mathcal{P}_{1}}}{dx}hh_{1}h_{2}\left(\frac{h_{1}}{h_{1}}\frac{d}{h_{1}}\frac{h_{2}}{h_{2}} + \frac{\varepsilon}{h_{1}}\frac{d}{h_{2}}\frac{h_{1}}{dp_{1}}\right)$$

$$+\frac{d_{\mathcal{P}_{1}}}{dx}hh_{1}h_{2}\left(\frac{h_{2}}{h_{1}}\frac{d}{h_{2}} + \frac{\varepsilon}{h_{1}}\frac{d}{h_{2}}\frac{h_{2}}{h_{1}}\right)$$

qui donne définitivement la première des trois expressions

$$hh, h, \left(\frac{\mathbf{d} \cdot \frac{\widetilde{E}}{d\rho_1} \cdot d\rho_2}{d\rho_1} \cdot \frac{d}{d\rho_2} \cdot \frac{\mathbf{d} \cdot \widetilde{E}}{d\rho_1} \cdot \frac{d\rho_2}{d\rho_2}\right)$$

$$hh, h, \left(\frac{\mathbf{d} \cdot \frac{\widetilde{E}}{h\rho_1} \cdot d\rho_2}{d\rho_2} \cdot \frac{\mathbf{d} \cdot \widetilde{E}}{d\rho_2} \cdot \frac{d\rho_2}{d\rho_2} \cdot \frac{\mathbf{d} \cdot \widetilde{E}}{d\rho_2}\right)$$

$$hh, h, \left(\frac{\mathbf{d} \cdot \frac{\widetilde{E}}{h\rho_1} \cdot d\rho_2}{h\rho_1 \cdot d\rho_2} \cdot \frac{\mathbf{d} \cdot \widetilde{E}}{d\rho_2} \cdot \frac{\mathbf{d} \cdot \widetilde{E}}{d\rho_2} \cdot \frac{\mathbf{d} \cdot \widetilde{E}}{d\rho_2} \cdot \frac{\mathbf{d} \cdot \widetilde{E}}{d\rho_2}\right)$$

les deux autres se déduiraient, de la même manière, des termes en &, et &, compris dans les valeurs (4) complétées.

#### & CXLVII.

#### EQUATIONS GÉNÉRALES TRANSFORMÉES.

Par la somme des six expressions (8) et (10), substituée à celle de ses trois premiers termes, et par les valeurs (3) introduites dans la parenthese qui multiplie  $\partial$ . L'équation (2), où l'on pourra mettre les  $\frac{d\rho_i}{dz}$  en facteurs communs, prendra la forme

(11) 
$$P\frac{d\rho}{dx} + P_1\frac{d\rho_1}{dx} + P_2\frac{d\rho_2}{dx} = 0,$$

dans laquelle les coefficients P<sub>0</sub> ou les parenthèses qu'ils remplacent, ne conservent aucune trace des coordonnées rectilignes. On peut conclure de là (ce qui est d'ailleurs évident, d'après la marche suivie, et les formules employées) que, si l'oft transforme successivement, et de la même anière, la seconde, puis la troisième, des équations générales I, feuille C, première case, on obtiendra les deux équations

$$(11 bis) \qquad \begin{pmatrix} P \frac{d\rho}{dy} + P, \frac{d\rho_1}{dy} + P, \frac{d\rho_2}{dy} = 0, \\ P \frac{d\rho}{dz} + P, \frac{d\rho_1}{dz} + P, \frac{d\rho_2}{dz} = 0, \end{pmatrix}$$

où les parenthèses P, seront identiquement les mêmes que dans la première (11).

Si l'on ajoute les équations (11) et (11 his), respectivement multipliées par les dérivées qui y multiplient, soit P, soit P1, soit P2, les relations fondamentales (4) § V1, isolerontsuccessivement ces trois parenthèses, lesquelles devront ètre nulles. Ce qu'indiquait d'ailleurs la seule-équation (11), par spite de l'indétermination complète de toute coordonnée rectiligne x. On aura done définitivement

$$\begin{cases}
P = 0, \\
P' = 0, \\
P'' = 0
\end{cases}$$

Et telles seront les équations cherchées.

La réunion des seuls termes contenant le facteur  $\frac{dp}{dx}$ , dans les expressions (8), (10), et les valeurs (3), donne, pour la première (12),

$$(13) \begin{cases} h_1 \frac{\mathrm{d}}{h_1} \frac{\tilde{h}_1}{h_2} + \frac{h_1}{h_1} \frac{dh_1}{d\rho} + \frac{h_1}{h_1} \frac{dh_2}{d\rho} \\ + hh_1 h_2 \left( \frac{\mathrm{d}}{h_1} \frac{\mathcal{C}_1}{h_2 h_1} + \frac{\mathrm{d}}{h_1 h^2} \right) + \frac{\tilde{\delta}}{h} \left( F - \frac{d^3 R}{dr^3} \right) = 0, \end{cases}$$

ou bien, en développant les dérivées, et multipliant par h,

$$\begin{pmatrix} h \frac{dA_i}{dr} + h_i \frac{d\xi_i}{dr_i} + h_i \frac{d\xi_i}{dr_i} + \left( \mathbf{F} - \frac{d^3 \mathbf{R}}{dr^2} \right) \hat{\mathbf{s}} \\ = \frac{h_i}{h_i} \frac{dh_i}{dr} \left( \mathbf{A} - \mathbf{A}_i \right) + \frac{h_i}{h_i} \frac{dh_i}{dr} \left( \mathbf{A} - \mathbf{A}_i \right) \\ + \left( 2 \frac{h_i}{h_i} \frac{dh}{dr_i} + \frac{h_i}{h_i} \frac{dh_i}{dr_i} \right) \hat{\mathbf{c}}_i + \left( 2 \frac{h_i}{h_i} \frac{dh_i}{dr_i} + \frac{h_i}{h_i} \frac{dh_i}{dr_i} \right) \hat{\mathbf{c}}_i .$$

Enfin, introduisant, comme au § XLVI, les arcs et les courbures,

$$ds_i = \frac{d\rho_i}{h_i},$$

$$\frac{1}{r^{(i)}} = \frac{h_i}{h_j} \frac{dh_j}{d\rho_i},$$

on obtient la première du groupe suivant :

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{A}}{ds} + \frac{d\mathbf{E}_{i}}{ds_{i}} + \frac{d\mathbf{E}_{i}}{ds_{i}} + \left(\mathbf{F} - \frac{d^{2}\mathbf{R}}{dc^{2}}\right) \delta \\ &= \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}_{i}}{r} + \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}_{i}}{r^{2}} + \left(\frac{2}{r_{i}} + \frac{1}{r^{2}}\right) \mathbf{E}_{i} + \left(\frac{2}{r_{i}} + \frac{1}{r^{2}}\right) \mathbf{E}_{i}; \\ &\frac{d\mathbf{E}_{i}}{ds} + \frac{d\mathbf{A}_{i}}{ds_{i}} + \frac{d\mathbf{E}_{i}}{ds_{i}} + \left(\mathbf{F}_{i} - \frac{d^{2}\mathbf{R}_{i}}{dt^{2}}\right) \delta \\ &= \frac{\mathbf{A}_{i} - \mathbf{A}_{i}}{r^{2}} + \frac{\mathbf{A}_{i} - \mathbf{A}_{i}}{r_{i}} + \left(\frac{2}{r^{2}} + \frac{1}{r^{2}}\right) \mathbf{E}_{i} + \left(\frac{2}{r^{2}} + \frac{1}{r^{2}}\right) \mathbf{E}_{i}; \\ &\frac{d\mathbf{E}_{i}}{ds} + \frac{d\mathbf{E}_{i}}{ds} + \frac{d\mathbf{A}_{i}}{ds_{i}} + \left(\mathbf{F}_{i} - \frac{d^{2}\mathbf{R}_{i}}{dt^{2}}\right) \delta \\ &= \frac{\mathbf{A}_{i} - \mathbf{A}_{i}}{r_{i}} + \frac{\mathbf{A}_{i} - \mathbf{A}_{i}}{r_{i}^{2}} + \left(\frac{2}{r^{2}} + \frac{1}{r^{2}}\right) \mathbf{E}_{i} + \left(\frac{2}{r^{2}} + \frac{1}{r_{i}}\right) \mathbf{E}_{i}; \end{aligned}$$

les deux autres traduisant, de la même manière, la seconde, et la troisième (12).

# § CXLVIII.

# SURFACES ISOSTATIQUES.

Mises sous cette forme (15), en quelque sorte géométrique, les équations de l'clasticité d'un solide homogène, et quelconque, conduisent à des lois très-générales, et d'une grande simplicité, que l'analyse eût difficilement découvertes, en continuaint à u employer que les coordonnées rectilignes. Considérons le cas de l'équilibre. En chaque point du solide il existe toujours trois éléments-plans rectangulaires, que les forces élastiques sollicitent normalement, et qui jouissent seuls de cette propriété, si l'ellipsorde d'élasticité a ses trois aves inégaux.

Supposons qu'il en soit ainsi dans toute l'étenduc du corps, et qu'en passant d'un point à un autre très-voisin,

l'ellipsotde d'élasticité, toujours à trois axes inégaux, n'éprouve que de légères variations dans les grandeurs et les directions de ses axes; écartant ainsi les cas dans lesquels eet ellipsoide serait de révolution, et ceux où il éprouverait des changements discontinus, c'est-à-dire brusques et considérables.

Alors, si, partant d'un point du solide, on passe, sur un des élèments-plans principaix qui s'y trouvent pressés ou tirés normalement, à tout autre point infiniment voisin du premier; que de ce nouveau point on so dirige vers un troisième, situé sur le plan 'principal, primitif mais légèrement décié, qui correspond, au second point, et ainsi de suite; on peut tracer de cette manière une surface continue, divisant le corps en deux parties, qui n'exercent l'une sur l'autre que des pressions ou des tractions normales.

De la résulte que, si l'ou considère à la fois tous les éléments-plans sollicités normalement, qui corrépondent à tous les points du solide, et dont les positions varient d'une manière continue; tous ces triples-éléments forment trois familles de surfacts orthogonales, que j'ai appelées ioatatiques, et qui jouissent de la propriété d'être seules sollicitées normalement par les forces élastiques.

On conçoit que tout système orthogonal, quel qu'il soit, puisse devenir occasionnellement isostatique; quand celles de ses surfaces qui fornett les parois du solide sont sonmises à des efforts normaux; et qu'il suffit, pour cela, que les signes et les intensités des efforts éxércieurs varient sui-les signes et les intensités des efforts éxércieurs varient sur pur une loi convenable, d'un point à l'autre de ces parois. La propriété d'être isostatique, est doinc d'une tout autre nature que la propriété d'être isostatique, est doinc d'une tout autre nature que la propriété d'être isostatique, est doinc d'une tout autre nature que la propriété d'être isostatique est la réunion indispensable de tout système isostatique est la réunion indispensable de trois familles de surfaces, et leur orthogonalité nécessaire. C'est de cette propriété, a uctre-

ment caractérisée, qu'est venue l'idée des coordonnées cur viligues.

#### & CXLIX

#### LOI D'UN SYSTÈME ISOSTATIOUE.

Lorsqu'un système isostatique existe dans un corps solide homogène en équilibre d'élasticité, si l'on prend pour coordonnées curvilignes p., les paramètres destrois familles de surfaces qui le constituent, les composantes tangentielles 6; sont nulles partout. Les composantes normales A, existent seules; devennes les forces élastiques principales, elles donnent, en chaque point, les directions et les grandeurs des axes de l'éllipsoide d'élasticité; et les équations générales (15), simplifiées, expriment la loi de leurs variations suivant les normales aux surfacés conjuguées,

Les équations (15) étant liuéaires, où peut faire abstraction des F<sub>1</sub>, quand on n'étudie que les effets uniquement dus aux efforts exercés sur la surface du corps. De plus, puisqu'il s'agit d'un état d'equilibre, les dérivées des R, par rapport au temps n'existent pas. En les annulant, ainsi que les G, et supprimant les F<sub>2</sub>, on réduit le groupe (15) au suivant:

$$\begin{pmatrix} \frac{dA}{dt} = \frac{A - A_1}{r^2} + \frac{A - A_2}{r} \\ \frac{dA_1}{dt_1} = \frac{A_1 - A_2}{r^2} + \frac{A_1 - A_2}{r} \\ \frac{dA_2}{dt_2} = \frac{A_1 - A_2}{r} + \frac{A_2 - A_1}{r^2} \\ \frac{dA_2}{dt_2} = \frac{A_1 - A_2}{r} + \frac{A_2 - A_2}{r^2} \end{pmatrix}$$

Les forces élastiques principales A<sub>1</sub>, étant dirigées suivant les tangentes aux ares, ou aux lignes de courbure s, les trois équations (16) expriment cette unique loi : Dans tout système effectivement isoitatique, chacique des trois forces élastiques principales éprouves, suyvant se direction même,

une variation qui est égale à la somme de ses excès sur les deux autres, respectivement multipliés par les courbures correspondantes de la surface qu'elle sollicite.

Done, lorsqu'on se propose de rendre effectivement isostatique, un système orthogonal, connu dans toutes ses parties, il suffi de se donner les intensités des trois forces élastiques principales, en un seul point M; car la loi (16) en déduira celles des six points voisins, situés de part et d'autre sur les arcs de; et, de proche en proche, celles de tous les points du solide.

En résumé, la loi, traduite si simplement par l'ellipsoide d'élasticité; donne les forces élastiques éxercées en un seul point, à l'aide de trois d'entre elles; pais la loi, non moins, simple, qu'expriment les équations (16), donne les forces élastiques exercées en tois les autres points. Cetté dernièrioi était donc nécessaire; car, sans elle, le phénomène de l'équilibre d'élasticité restait incomplétement défini.

Pour qu'un système orthogonal quelconque soit isostatique, il faut, et il suffit, que chacune de ses surfaces soit sollicitée normalement par la force élastique correspondante, qui peut avoir des intensités très-différentes, aux différents points de cette surface; les trois familles conjuguées sont alors analogues à celles des surfaces de niveau, dans la théorie du potentiel. Pour que les surfaces d'une même famille fussent en même temps isodynamiques, c'està-dire telles, que la force normale sollicitante pût avoir la même intensité sur chaque surface, il faudrait que le système orthogonal vérifiat certaines conditions géométriques, ct il ne serait plus quelconque. De là résulte une nouvelle classe de surfaces, qui comprend évidemment la famille des sphères concentriques. On reconnaît, à l'aide des équations (16), que les familles des ellipsoïdes planétaires et, ovaires en font aussi partie.

· Ainsi, lorsqu'une enveloppe solide contient un fluide 2

haute pression, et supporte extérieurement la pression atmosphérique, si les doux parois sont des ellipsoides de révolution homofocaux, tous les ellipsoides intérieurs de la même famille sont, à la fois, isostatiques et isodynamiques. Chacan d'eux est sollicité normalement par une pression constante; la seconde force élastique principale, dirigée tangentiellement à l'ellipse méridienne, est une traction, pareillement constante; mais la troisième, qui est perpendiculaire au méridien, change de grandeur avec la latitude, et même de signe si l'ellipsorde est planétaire : alors, versles pôles c'est une traction, dont le maximum est égal à la tension même de l'arc elliptique; pour une latitude movenne, cette force est nulle, puis elle devient une pression; de telle sorte qu'une fissure méridienne, s'ouvrirait. au pôle; et se resserrerait à l'équateur. Il suffit d'énoncer ees résultats, dont la vérification est facile, pour faire comprendre l'importance des équations (16).

# SEIZIÈME LECON,

#### ELASTICITÉ CONSTANTE, — RÉSISTANCES.

Transformation en coordonnées curvilignes des équations relatives à l'elasticité constante. — Applications de la loi des surfaces isostatiques. — Résistances et épaisseurs des parois sphériques, cylindriques, ou planes.

#### § CL

## CAS DE L'ÉLASTICITÉ CONSTANTE.

Les équations générales de la leçon précédente sont applicables à tout corps solide-hombgéne, de quelque manière que l'élasticité varie d'une direction à une autre-autour d'un même point. Il s'agit, dans la leçon actuelle, d'établir, en coordonnées curvillignes, les équations particulières relatives au cas-où l'élasticité se manifeste constamment de la même manière, dans toute direction, ou quelle que soit l'orientation du corps. Les  $(A_1, E_2)$  doivent alors s'exprimer à l'aide des deux constantes  $(\lambda_1, \mu)$  de la feuille  $C_2$  et des désivées en  $\varrho$ , des R. On obtient ces expressions ainsi qu'il suit.

Considérons les normales aux trois surfaces conjuguées  $\rho_i$  qui se coupent en  $M_i$  comme formant un système d'axes rectilignes des (x', y', z') sur lesquels le déplacement de M ait pour projections (u', v', u'), les cosinus des augles que ces nouvelles projections font avet les anciennes. (u, v, w), ou que les nouveaux axes sont avec les anciens étant indiqués par le tableau

| 1    | æ              | У.             | ż              |
|------|----------------|----------------|----------------|
| ·.v' | m              | n              | " p"           |
| 30   | in,            | n, .           | P <sub>1</sub> |
| z'   | m <sub>2</sub> | n <sub>2</sub> | $\hat{p}_{j}$  |
| -    |                | 1              |                |

Alors, les  $(\Lambda_0, \mathfrak{S}_i)$  ne sont autres que les composantes des forces élastiques qui s'exercent sus trois éléments-plans, respectivement perpendiculaires aux 'coordonnées rectiligues (x', y', z'), et conformément aux formules des deux premières cases VI, feuille  $\mathcal{C}_i$ , on aura

 $\theta = \frac{du'}{dx'} + \frac{dv'}{dy'} + \frac{dw'}{dz'}$ 

$$A = i\theta + 2 \mu \frac{du'}{dx'},$$

$$A_1 = i\theta + 2 \mu \frac{du'}{dy'},$$

$$A_2 = i\theta + 2 \mu \frac{du'}{dx'},$$

$$\delta = \mu \left(\frac{du'}{dx'} + \frac{du'}{dy'}\right) = \mu \xi',$$

$$\delta = \mu \left(\frac{du'}{dx'} + \frac{du'}{dx'}\right) = \mu u',$$

$$\delta = \mu \left(\frac{du'}{dx'} + \frac{du'}{dx'}\right) = \mu u',$$

D'un autre côté, les axes des (x', y', z') se confondant avec les normales aux surfaces  $\rho$ , qui passent en M, les

(u', v', w') in y seront autres que les  $R_i$ , et les cosinus  $(m_i, n_i, p_i)$  auront les valeurs correspondantes, inscrites au nouveau tableau

| R  |
|----|
| R, |
| R, |
|    |

Cela posé, une fonction-de-point  $\hat{\sigma}$ , exprimée en (x, y, z), peut l'être successivement en (x', y', z'), et en  $(\rho_1, \rho_2, \rho_3)$ . A la première transformation correspond, d'après le tableau (1), la nouvelle dérivée

$$\frac{d\vec{\beta}}{dx'} = \frac{d\vec{\beta}}{dx}m + \frac{d\vec{\beta}}{dy}n + \frac{d\vec{\beta}}{dz}\rho,$$

qui devient, en substituam à (m, n, p) les valcurs prises au tableau (3),

$$\frac{d\vec{\beta}}{dx'} = \frac{1}{h} \left( \frac{d\vec{\beta}}{dx} \frac{d\rho}{dx} + \frac{d\vec{\beta}}{dy} \frac{d\rho}{dy} + \frac{d\vec{\beta}}{dz} \frac{d\rho}{dz} \right).$$

ou bien, par suite de la seconde transformation, et d'aprèsle théorème du § VIII, la première du groupe

$$\begin{pmatrix} \frac{d\tilde{S}}{dx'} = h \frac{d\tilde{S}}{d\rho}, \\ \frac{d\tilde{S}}{dy'} = h \frac{d\tilde{S}}{d\rho}, \\ \frac{d\tilde{S}}{dz'} = h \frac{d\tilde{S}}{d\rho}, \\ \frac{d\tilde{S}}{dz'} = h \frac{d\tilde{S}}{d\rho}, \end{pmatrix}$$

que l'on complète aisément. Ces formules (4) résultent, d'ailleurs, de ce que, au point M, les (dx', dy', dz') sont respectivement égaux aux  $(ds, ds_1, ds_2)$ .

#### & CLI.

### TRANSFORMATION DES FORCES ÉLASTIQUES

Le tableau (1) donne les relations

$$\begin{cases} u' = mu + nv + pw, \\ v' = m, u + n, v + p, w, \\ w' = m, u + n_e v + p, w, \end{cases}$$

d'où l'on peut déduire les dérivées qui composent les valeurs (a), mais en observant que, lors de ces dérivations, les  $(m_i, n_i, p_i)$  doivent rester essentiellement constants. En se servant du lemme (4), et en substituant, après les différentiations, aux  $(m_i, n_i, p_i)$ , les valeurs prises dans le tableau (3), les relations (5) conduisent aux valeurs

(6) 
$$\begin{pmatrix} \frac{du'}{dx} = \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{dx} + \frac{d\theta}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{d\theta}{d\rho} \frac{d\rho}{dz}, \\ \frac{dv'}{dy'} = \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{d\theta}{d\rho} \frac{d\rho}{dy} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho}, \\ \frac{dw'}{d\rho} = \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho}, \\ \frac{dw'}{d\rho} = \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho}, \\ \frac{du'}{d\rho} = \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho}, \\ \frac{du'}{d\rho} = \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho}, \\ \frac{du'}{d\rho} = \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{du}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho} \frac{d\rho}{d\rho}$$

qu'il faut exprimer maintenant en fonction des R, et de leurs dérivées en  $\rho_i$ .

Le tableau (3) donne

$$\begin{pmatrix} \frac{dp}{dx} \frac{d}{dp} \Big| & u = \frac{R}{h} \frac{dp}{dx} + \frac{R_1}{h} \frac{dp_1}{dx} + \frac{R_2}{h} \frac{dp_2}{dx} \\ & \begin{cases} \frac{dp}{dy} \frac{d}{dp} \Big| & e = \frac{R}{h} \frac{dp}{dy} + \frac{R_1}{h} \frac{dp_2}{dy} + \frac{R_1}{h} \frac{dp_2}{dy} \\ & \frac{dp^2 - d}{dx} \Big| & e = \frac{R}{h} \frac{dp}{dx} + \frac{R_1}{h} \frac{dp_2}{dx} + \frac{R_1}{h} \frac{dp_2}{dx} \\ & \frac{dp^2 - d}{dx} \Big| & e = \frac{R}{h} \frac{dp}{dx} + \frac{R_1}{h} \frac{dp_2}{dx} + \frac{R_1}{h} \frac{dp_2}{dx} \\ & \frac{dp^2 - d}{dx} \Big| & e = \frac{R}{h} \frac{dp}{dx} + \frac{R_1}{h} \frac{dp_2}{dx} + \frac{R_1}{h} \frac{dp_2}{dx} \\ \end{pmatrix}$$

De ces valeurs, on doit prendre les dérivées en  $\rho$ , et en faire la somme, après les avoir respectivement multipliées par  $\left(\frac{d}{dx},\frac{d}{dy},\frac{d}{dz}\right)$ , sfin d'obtenir  $\frac{dd'}{dx'}(6)$ . Dans le cours de cette opération, qu'indiquent les facteurs symboliques en regard des (7), on fait usage du théorème (9) § VII, des relations (4) § VI, et des vâleurs

$$\mathbf{S} \frac{d_{\theta}}{dx} \frac{\frac{d_{\theta}i}{dx}}{d_{\theta}i} = \begin{cases} -\frac{h_{i}}{h} \frac{dh}{d\theta_{i}}, & \text{si. } i = 0, \\ -\frac{h_{i}}{h} \frac{dh}{d\theta_{i}}, & \text{si. } i = 1, \\ -\frac{h_{i}}{h} \frac{dh}{d\theta_{i}}, & \text{si. } i = 2, \end{cases}$$

déduites des formules du § XI; ce qui donne pour résultat

$$\frac{du'}{dx'} = h^2 \frac{\frac{d}{h}}{\frac{d}{\rho}} + R \frac{dh}{d\rho} - R \frac{h_1}{h} \frac{dh}{d\rho_1} - R_2 \frac{h_2}{h} \frac{dh}{d\rho_2}$$

Et, par la réduction des deux premiers termes, puis par l'introduction des de, et des rayons de courbure, on a la première des doubles-valeurs qui suivent

$$\begin{pmatrix} dd' = h \frac{dR}{ds'} - R_1 \frac{h}{h} \frac{dh}{ds_1} - R_1 \frac{h}{h} \frac{dh}{ds} - \frac{dR}{ds} - \frac{R_1}{s} - \frac{R_2}{s} \\ \frac{dd'}{ds'} = h_1 \frac{dR_1}{ds_1} - R_1 \frac{h}{h} \frac{dh}{ds_2} - R_2 \frac{h}{h} \frac{dh}{ds_3} - \frac{dR_1}{ds_4} - \frac{R_2}{s} - \frac{R_2}{s'} \\ \frac{dd'}{ds'} = h_1 \frac{dR_2}{ds_2} - R_1 \frac{h}{h} \frac{dh}{ds_2} - R_1 \frac{h}{h} \frac{dh}{ds_2} - \frac{dR_2}{ds_3} - \frac{R_2}{s'} - \frac{R_2}{s'} \\ \end{pmatrix}$$

les deux autres résultant d'opérations semblables.

- La dilatation cubique θ (2), qui est la somme de ces va-

leurs (8), pout se mettre sous la double forme

$$\begin{pmatrix} g = hh, h_s & \left( \frac{d}{h_s h_s} + \frac{d}{d} \frac{R_s}{h_t h} + \frac{d}{d} \frac{R_2}{h h_s} \right), \\ g = \frac{dR}{ds} + \frac{dR_1}{ds_1} + \frac{dR_2}{ds_2} - \frac{R}{\sigma} - \frac{R_s}{\sigma_s} - \frac{R_s}{\sigma_s}.$$

les désignant les courbures sphériques des surfaces ρ...

Par la substitution des valeurs (8) et (9), les composantes normales  $A_n(a)$ , se trouveront exprimées à l'aide des fonctions de-point  $R_1$  et de leurs dérivées en  $\rho_i$ .

En se servant du lemme (4), observant la constance, des  $\{m_i, n_i, p_i\}$  dans les différentiations, et prenant,  $\hat{x}$  la fin, leurs valeurs au tableau (3), on déduit des relations (5) l'expression suivante

$$(10) \begin{cases} \frac{du'}{dy'} + \frac{dv'}{dz'} = \begin{cases} h_1 \left( \frac{du}{d\rho_1} \frac{d\rho}{dx'} + \frac{dv'}{d\rho_1} \frac{d\rho}{dy} + \frac{d\omega'}{d\rho_1} \frac{d\rho}{dz} \right) \\ + \frac{h_1}{h_1} \left( \frac{du}{d\rho_1} \frac{d\rho_1}{dx'} + \frac{dv}{d\rho} \frac{d\rho}{dy'} + \frac{d\omega'}{d\rho_1} \frac{d\rho}{dz} \right) \end{cases}$$

pour la somme # de deux dérivées réciproques', qui, multipliée par la constante µ, doit donner €s (2). On transforme chacune des parenthèses (10), en opérant sur les valeiurs (7) comme on P'a fait pour obtenir la première (8), on fait encore, usage du théorème (9) § VIII, des-relations (4) § VI, et des formules du § XI, on obtenit pour résultat

$$\psi = h_i \frac{d\mathbf{R}}{d\rho_i} + \frac{h_i}{h} \frac{dh}{d\rho_i} \mathbf{R} + h \frac{d\mathbf{R}_i}{d\rho} + \frac{h}{h_i} \frac{dh_i}{d\rho} \mathbf{R}_i.$$

Et, par le groupement deux à deux des quatre termes, puis par l'introduction des ds, et des rayons de courbure, on à la troisième des doubles-valeurs

$$\begin{aligned} & \xi' = \frac{h_s}{h_s} \frac{d\mathbf{R}_s h_s}{dp_s} + \frac{h_s}{h_s} \frac{d\mathbf{R}_s h_s}{dp_s} = \frac{d\mathbf{R}_s}{ds_s} + \frac{d\mathbf{R}_s}{ds_s} + \frac{\mathbf{R}_s}{r_s'}, \\ & \mathbf{x}' = \frac{h_s}{h_s} \frac{d\mathbf{R}_s h_s}{dp_s} + \frac{h_s}{h_s} \frac{d\mathbf{R}_h}{dp_s} = \frac{d\mathbf{R}_s}{dr} + \frac{d\mathbf{R}_s}{dr_s} + \frac{\mathbf{R}_s}{r_s'} + \frac{\mathbf{R}_s}{r_s}, \\ & \psi = \frac{h_s}{h_s} \frac{d\mathbf{R}_h h_s}{dp_s} + \frac{h_s}{h} \frac{d\mathbf{R}_h h_s}{dp_s} = \frac{d\mathbf{R}_s}{dr} + \frac{d\mathbf{R}_r}{dr} + \frac{\mathbf{R}_s}{r_s} + \frac{\mathbf{R}_s}{r_s'}, \end{aligned}$$

les deux autres résultant d'opérations semblables. Par la substitution de ce valeurs (11), les composantes tangentielles,  $\mathcal{C}_i$  (2), se trouveront exprimées à l'aide des fonctions-de-point R, et de leurs dérivées en  $\rho$ ...

## § CLII.

#### LEURS DOUBLES EXPRESSIONS.

En résumé, quand il s'agit d'un milieu solide, homogène et d'élasticité constante, les composantes  $(\Lambda, \mathcal{E}_i)$  des forces. élastiques qui s'exercent, en un point M, sur les plans tangents aux surfaces orthogonales  $\rho_i$ , peuvent s'exprimer de deux manières différentes, à l'aide des deux constantes  $(\lambda, \mu)$ , et des projections, sur les normalés aux surfaces, du déplacement très-petit de M.

Les premières expressions sont analytiques. Elles emploient les dérivées en p, des R., et celles des paramètres différentiels h. Elles peuvent seules sevir à former les équations à la surface, lorsqu'où-se propose d'intégrer les équations de l'élasticité pour un corps solide de forme donnée, connaissant-les efforts qui le sollicitent extérieurement, comme on le verra par l'exemple complétement traité dans les prochaines leçons. Ces expressions peuvent se mettre sous les forûres suivantes, qui sont symétriques, et faciles à retenir

$$\begin{split} \mathbf{A} &= \lambda b + 2 \, \mathbf{g} \left[ \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} - \frac{1}{h} \left( \frac{d h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} \, h + \frac{d h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} , h + \frac{d h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} , h_2 \right) \right], \\ \mathbf{A} &= \lambda b + 2 \, \mathbf{g} \left[ \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} - \frac{1}{h_1} \left( \frac{d \, h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} \, + \frac{d \, h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} , h + \frac{d \, h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} , h_2 \right) \right], \\ \mathbf{A} &= \lambda b + 2 \, \mathbf{g} \left[ \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} - \frac{1}{h_1} \left( \frac{d \, h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} \, h + \frac{d \, h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} , h + \frac{d \, h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} , h_2 \right) \right], \\ \mathbf{A} &= \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} - \frac{1}{h_1} \left( \frac{d \, h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} \, h + \frac{d \, h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} \, h + \frac{d \, h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} , h_1 \right) \right], \\ \mathbf{b} &= \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} + \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} + \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} + \frac{d \, h}{d \, \rho} \, \mathbf{R} , h_1 \right), \\ \mathbf{b} &= \frac{\mu}{h_1} \left( h, \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} + h, \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} \right), \\ \mathbf{b} &\in \frac{\mu}{h_1} \left( h, \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} + h, \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} \right), \\ \mathbf{b} &\in \frac{\mu}{h_1} \left( h, \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} + h, \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} \right), \\ \mathbf{b} &\in \frac{\mu}{h_1} \left( h, \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} + h, \frac{d \, \mathbf{R} \, h}{d \, \rho} \right), \end{split}$$

σ est le produit hh, h, et la forme intercalaire donnée à θ reproduit facilement la première (9).

Les secondes expressions sont géométriques. Elles emploient les variations des R, suvant les ares ds., et les six courbures des surfaces conjuguées, comme-les équations générales (15) et (16) des §§ CXLVII et CXLVIII. Elles peuvent seules servir à connocre, d'une manière simple, les lois générales et partieulières du phénomène de l'élasticité, ce qui permettra d'introduire, dans les applications, touté la lucidité analytique, entrevue et définie au commencement de la Jeçon précédeute, et vers laquelle les diverses branches de la physique matthématique semblent converger, aujourd'hui. On obtient ces nouvelles éxpressions avec les-

secondes valeurs (8), (9) et (11); ce qui donne le nouveau groupe

(13) 
$$A = \lambda \theta + 2\mu \left(\frac{d\mathbf{R}}{dt} - \frac{\mathbf{R}}{r_1} - \frac{\mathbf{R}}{r_2}\right),$$

$$A_1 = \lambda \theta + 2\mu \left(\frac{d\mathbf{R}}{dt_1} - \frac{\mathbf{R}}{r_1} - \frac{\mathbf{R}}{r_2}\right),$$

$$A_2 = \lambda \theta + 2\mu \left(\frac{d\mathbf{R}}{dt_1} - \frac{\mathbf{R}}{r_1} - \frac{\mathbf{R}}{r_2}\right),$$

$$\theta = \frac{d\mathbf{R}}{dt} + \frac{d\mathbf{R}}{dt_1} + \frac{d\mathbf{R}}{dt_2} - \frac{\mathbf{R}}{r_2} - \frac{\mathbf{R}}{r_2},$$

$$\varepsilon = \mu \left(\frac{d\mathbf{R}}{dt_2} + \frac{d\mathbf{R}}{dt_2} + \frac{\mathbf{R}}{r_2} + \frac{\mathbf{R}}{r_2}\right),$$

$$\varepsilon_1 = \mu \left(\frac{d\mathbf{R}}{dt} + \frac{d\mathbf{R}}{dt_2} + \frac{\mathbf{R}}{r_2} + \frac{\mathbf{R}}{r_2}\right),$$

$$\varepsilon_2 = \mu \left(\frac{d\mathbf{R}}{dt} + \frac{d\mathbf{R}}{dt_2} + \frac{\mathbf{R}}{r_2} + \frac{\mathbf{R}}{r_2}\right),$$

$$\varepsilon_3 = \mu \left(\frac{d\mathbf{R}}{dt} + \frac{d\mathbf{R}}{dt_3} + \frac{\mathbf{R}}{r_2} + \frac{\mathbf{R}}{r_2}\right),$$

Il serait facile de résumer ces valeurs par deux énoncés, l'un pour les composantes normales, l'autre pour les composantes tangentielles, en se servant des dénominations, introduites au § XXIX, de courbures conjuguées en arc, el de courbures réciproques.

#### & CLIH.

### TRANSFORMATION DES ÉQUATIONS.

En substituant les expressions (12) des (A, , Ç,) dans les équations générales de la dernière leçon [(13) ou (14), CXLVII, et ses homologues ], on obtiendrait celles qui régissent l'élasticité constante, exprimées en coordonnées curvilignes. Mais, de longues opérations seraient ensuite nécessaires, pour disposer les équations obtenues, sous une forme telle que l'on puisse aborder leur intégration. Il sera plus simple de transformer directement en coordonnées p, les équations VII de la feuille C, qui expriment les même lois en coordonnées rectilignes. Ces équations sont

$$\begin{aligned} & \left\langle \mu \left( \frac{d\mathbf{V}}{dz} - \frac{d\mathbf{V}}{d\mathbf{v}} \right) \right\rangle = (\lambda + 2\mu) \frac{ds}{ds} + \left( \mathbf{X}_s - \frac{d^2\mathbf{u}}{ds} \right) \delta_J, \\ & \left\langle \mu \left( \frac{d\mathbf{W}}{dx} - \frac{d\mathbf{U}}{ds} \right) \right\rangle = (\lambda + 2\mu) \frac{ds}{ds} + \left( \mathbf{Y}_s - \frac{d^2\mathbf{v}}{ds} \right) \delta_J, \\ & \left\langle \mu \left( \frac{d\mathbf{U}}{dx} - \frac{d\mathbf{V}}{ds} \right) \right\rangle = (\lambda + 2\mu) \frac{ds}{ds} + \left( \mathbf{Z}_s - \frac{d^2\mathbf{w}}{ds^2} \right) \delta_J, \end{aligned}$$

les fonctions-de-point (U, V, W) avant pour expression

(15) 
$$\begin{array}{c} U = \frac{dv}{dr} - \frac{dw}{ds}, \\ V = \frac{dw}{ds} - \frac{du}{ds}, \\ W = \frac{du}{dr} - \frac{dc}{ds}, \end{array}$$

Les valeurs (7), qui expriment les (u, v, w) par les R peuvent se mettre sous la forme

(16) 
$$\begin{cases} u = a \frac{d\rho}{dx} + b \frac{d\rho}{dx} + c \frac{d\rho}{dx}, \\ v = a \frac{d\rho}{dy} + b \frac{d\rho}{dy} + c \frac{d\rho}{dy}, \\ w = a \frac{d\rho}{dz} + b \frac{d\rho}{dz} + c \frac{d\rho}{dz}, \end{cases}$$

en posant, dans un but de simplification,

$$\frac{\mathbf{R}}{h} = a, \quad \frac{\mathbf{R}_1}{h_1} = b, \quad \frac{\mathbf{R}_2}{h_1} = c;$$

d'où résulte que les coefficients (a, b, c) sont fonction des coordonnées par le coordonn

Ces valeurs (16) donnent pour W (15), ou pour

les dérivées secondes des p. disparaissant dans la différènce dont il s'agit. On reconnaît aisément, à l'inspection de celong développement, la disparition de six des dix-huit termes, et la réunion des douze autres dans les trois proditis

(18) 
$$\begin{pmatrix} \left(\frac{dp_1}{dx} \frac{dp_2}{dy} - \frac{dp_1}{dy} \frac{dp_2}{dy}\right) \left(\frac{db}{dp_2} - \frac{dp_2}{dp_2}\right), \\ \left(\frac{dp_2}{dx} \frac{dp}{dy} - \frac{dp_2}{dy} \frac{dp_2}{dx}\right) \left(\frac{dp}{dp} - \frac{da}{dp_2}\right), \\ \left(\frac{dp_2}{dx} \frac{dx_0}{dy} - \frac{dp}{dy} \frac{dp_2}{dx}\right) \left(\frac{da}{dp} - \frac{da}{dp_2}\right), \\ \left(\frac{dp_2}{dx} \frac{dx_0}{dy} - \frac{dp}{dx} \frac{dp_2}{dy}\right) \left(\frac{da}{dx} - \frac{db}{dx}\right), \\ \left(\frac{dp_2}{dx} \frac{dx_0}{dy} - \frac{dp}{dx} \frac{dp_2}{dy}\right) \left(\frac{da}{dx} - \frac{db}{dx}\right), \\ \left(\frac{dp_2}{dx} - \frac{dp_2}{dx}\right) \left(\frac{dp_2}{dx} - \frac{dp_2}{dx}\right) \left(\frac{dp_2}{dx} - \frac{dp_2}{dx}\right),$$

Or, parmi les relations, qui existent entre les neuf cosinus du tableau (1), se trouvent les trois suivantes

$$m_1 n_2 \rightarrow n_1 m_1 = k p_1,$$
  

$$m_2 n_1 - n_2 m_2 = k p_1,$$
  

$$m_1 - n_2 m_1 = k p_2,$$

k etant, ou -1, ou +1, tel en un mot que  $k^* = 1$ . Les correspondances des tableaux (1) et (3) donnent donc

$$\frac{d\rho_1}{dx}\frac{d\rho_2}{dy} = \frac{d\rho_1}{dy}\frac{d\rho_3}{dx} = k\frac{h_1h_2}{h}\frac{d\rho}{dx},$$

$$\frac{d\rho_1}{dx}\frac{d\rho_2}{dy} = \frac{d\rho_2}{dy}\frac{d\rho}{dx} = k\frac{h_1}{h_1}\frac{d\rho_1}{dz}.$$

$$\frac{d\rho_2}{dx}\frac{d\rho_3}{dy} = \frac{d\rho_3}{dy}\frac{d\rho_3}{dx} = k\frac{h_1}{h_2}\frac{d\rho_3}{dz}.$$

Ces dernières valeurs étant substituées dans l'expression (18), la fonction-de-point W seva la dernière des trois expressions

(19) 
$$U = A \frac{d}{dx} + w \frac{d\rho}{dx} + \Gamma \frac{d\rho}{dx}$$

$$V = A \frac{d\rho}{dy} + w \frac{d\rho}{dy} + \Gamma \frac{d\rho}{dy}$$

$$W = A \frac{d\rho}{dy} + w \frac{d\rho}{dy} + \Gamma \frac{d\rho}{dy}$$

en posant, toujours dans un but de simplification,

(20) 
$$k \frac{h h_1}{h} \left( \frac{db}{d\rho_0}, \frac{dc}{d\rho_1} \right) = h,$$

$$k \frac{h_1 h}{h_1} \left( \frac{dc}{d\rho}, \frac{da}{d\rho_2} \right) = 0b,$$

$$k \frac{h_1 h}{h_1} \left( \frac{da}{d\rho_1}, \frac{db}{d\rho_2} \right) = r.$$

Les deux premières (19) résulteraient d'opérations semblables, faites en partant successivement de U et de V (15).

On transformerá, absolument de la même mariière, les différences de dérivées réciproques, qui, 'multipliées par \(\mu\_i\), forment les premiers membres des équations (14), en partant des valeurs (19) au lieu des (16), des écoefficients (26) au lieu des (17); ce qui donnera

(21) 
$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{V}}{dz} - \frac{d\mathbf{W}}{dy} = \mathcal{C} \frac{dp}{dx} + \mathcal{C}, \frac{dp}{dx} + \mathcal{C}, \frac{dp}{dx} \\ \frac{d\mathbf{W}}{dz} - \frac{d\mathbf{U}}{dz} = \mathcal{C} \frac{dp}{dy} + \mathcal{C}, \frac{dp}{dy} + \mathcal{C}, \frac{dp}{dy} \\ \frac{d\mathbf{U}}{dz} - \frac{d\mathbf{V}}{dz} = \mathcal{C} \frac{dp}{dz} + \mathcal{C}, \frac{dp}{dz} + \mathcal{C}, \frac{dp}{dz} \end{cases}$$

les coefficients  $\mathfrak{A}_i$ , composés en ( $\mathfrak{A}_{\bullet}$ ,  $\mathfrak{A}_{\bullet}$ ,  $\Gamma$ ) comme ces derniers le sont en (a, b, c), étant

$$\begin{pmatrix} \mathcal{Q} = k \frac{h_1 h_1}{h} \left( \frac{dq_1}{dp_1} - \frac{d\Gamma}{dp_1} \right), \\ \mathcal{Q}_1 = k \frac{h_1 h}{h} \left( \frac{d\Gamma}{dp_1} - \frac{d \cdot h}{dp_1} \right), \\ \mathcal{Q}_2 = k \frac{hh_1}{h} \left( \frac{d \cdot h}{dp_1} - \frac{d \cdot h}{dp_2} \right), \end{pmatrix}$$

En substituant, dans ces coefficients  $\mathfrak{L}$ , aux  $(\lambda, \psi_0, \Gamma)$ , leurs valeurs (2o),  $k^*$ , on l'unité, deviendra facteur commun, et le résultat sera le même que si l'on avait supposé partout k = +1. On pourra donc, dans les càlculs qui vont suivre, prendre pour les  $\mathfrak{L}$ , les valeurs (2a) écrites sans le facteur k, en définissant les  $(\lambda, \psi_0, \Gamma)$ , qui les composent, par les valeurs (2a) pareillement écrites sans le facteur k.

#### & CLIV.

### ÉQUATIONS TRANSFORMÉES.

La première des valeurs (21), jointe à celles de X<sub>0</sub> et u (3), § CXLIV, et au développement

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{d\theta}{d\rho} \frac{d\rho}{dx} + \frac{d\theta}{d\rho_i} \frac{d\rho_i}{dx} + \frac{d\theta}{d\rho_i} \frac{d\rho_i}{dx},$$

donnera, à la première (14), la forme

(23) 
$$P\frac{d\rho}{dx} + P_1 \frac{d\rho_1}{dx} + P_2 \frac{d\rho_2}{dx} = 0;$$

ces derniers coefficients P., qui ne conservent aucune trace des coordonnées rectilignes (pas même le facteur k avec sa gênante ambiguité), étant

$$\begin{pmatrix} \mathbf{P} = (\lambda + 2\mu)\frac{d\theta}{d\rho} - \mu \mathbf{P} + \frac{\partial}{\partial \epsilon} \left( \mathbf{F} - \frac{d^2 \mathbf{R}}{d\epsilon^2} \right), \\ \mathbf{P}, = (\lambda + 2\mu)\frac{d\theta}{d\rho}, -\mu \mathbf{P}, + \frac{\partial}{\partial \epsilon} \left( \mathbf{F} - \frac{d^2 \mathbf{R}}{d\epsilon^2} \right), \\ \mathbf{P}, = (\lambda + 2\mu)\frac{d\theta}{d\rho}, -\mu \mathbf{P}, + \frac{\partial}{\partial \epsilon} \left( \mathbf{F}, - \frac{d^2 \mathbf{R}}{d\epsilon^2} \right), \\ \end{pmatrix}$$

Le simple changement de x en y, ou en z, donnera la forme correspondante de la seconde, ou de la troisième (14). Et, des trois transformées, ou même de la première (23) seule, on conclura, comme au § CXLVII, que les P, doivent être nuls.

On aura done les équations cherchées, en égalant à zéro les coefficients P. (24). Ce qui donne, en substituant les Les et multipliant par des facteurs tels que leurs parenthèses soient isolées

$$\begin{pmatrix} \frac{d\sqrt{h}}{d\rho_1} - \frac{d\Gamma}{d\rho_1} = \frac{\lambda + 2\mu}{\mu} \frac{h}{h_1 h_1} \frac{d\theta}{d\theta} + \frac{1}{h_1 h_2} \left( \mathbf{F} - \frac{d^2 \mathbf{R}}{de^2} \right) \frac{\partial}{\partial e}, \\ \frac{d\Gamma}{d\rho} - \frac{d\lambda}{d\rho_2} = \frac{\lambda + 2\mu}{\mu} \frac{h_1}{h_2} \frac{d\theta}{d\rho} + \frac{1}{h_1 h} \left( \mathbf{F} - \frac{d^2 \mathbf{R}}{d\theta} \right) \frac{\partial}{\mu}, \\ \frac{d\lambda}{d\rho} - \frac{d\sqrt{h}}{d\rho} = \frac{\lambda + 2\mu}{\mu} \frac{h_2}{h_2} \frac{d\theta}{d\rho} + \frac{1}{h_2} \frac{h_2}{\mu} \left( \mathbf{F} - \frac{d^2 \mathbf{R}}{h_2} \right) \frac{\partial}{\theta}, \\ \frac{d\rho}{d\rho} - \frac{\mu}{\mu} + \frac{h_2}{h_2} \frac{d\rho}{d\rho} + \frac{1}{h_2} \frac{h_2}{\mu} \left( \mathbf{F} - \frac{d^2 \mathbf{R}}{h_2} \right) \frac{\partial}{\theta}, \\ \end{pmatrix}$$

les fonctions-de-point (A, vh, I) se déduisant des R, par

les relations

que donnent les (20) et les (17). Telles sont les équations de l'élasticité constante, exprimées en coordonnées curvilignes, et disposées sous la forme même qui se prête le mieux aux intégrations.

# S CLV.

### LOUDE LA DILATATION CUBIQUE.

La dilatation cubique, ou la fonction  $\theta$ , a pour expression

(27) 
$$\theta = hh, h, \left(\frac{d\frac{R}{h_1h_2}}{d\rho} + \frac{d\frac{R_1}{h_2h}}{d\rho_1} + \frac{d\frac{R_2}{hh_1}}{d\rho_2}\right),$$

ou la première (9). Lorsque les  $F_i$  sont les dérivées, suivant les normales aux surfaces  $\rho_i$ , ou les axes (x', y', z'),  $\S$  CL, d'um potentiel  $\theta_i$  tel que  $\Delta, \beta = 0$ , on a; d'après le lemme (4),

$$\begin{pmatrix}
\mathbf{F} = h \frac{d3}{d\rho} \\
\mathbf{F}_1 = h_2 \frac{d3}{d\rho_1} \\
\mathbf{F}_2 = h_3 \frac{d3}{d\rho_1}
\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P}_3 = h_3 \frac{d3}{d\rho_2} \frac{d3}{d\rho_3} \frac{d3}$$

Alors, si l'on ajoute les équations (25), après les avoir

différentiées, la première en  $\rho_2$ , la seconde en  $\rho_1$ , la troisième en  $\rho_2$ , les premièrs membres donnant zéro, on pourra, en multipliant par  $\mu_1 h_2 h_2$ , mettre le résultat sous la forme

(29) 
$$o = (\lambda + 2\mu) \Delta_2 \theta - \frac{d^2 \theta}{dt^2} \delta;$$

d'après l'expression générale des  $\Delta_1$ , et la valeur (27), car les termes en F. (28) disparaissent par  $\Delta_1 \mathcal{J} = 0$ .

### CLVI.

#### 'APPLICATION DES SURFACES ISOSTATIQUES

Toutes les équations de la théorie mathématique de l'élasticité étant obtenues en coordonnées curvilignes, il importe. d'en faire quelques applications, soit particulières, soit générales, pour donner une idée de leur utilité. Les équations (16), § CXLIX, qui expriment la loi d'un système isostatique, résolvent facilement plusieurs questions posepar les praticiens, et donnent des formules suffisamment approchées, réductibles en nombres, qui sont, à la fois, plus exactes et plus simples que les formules empiriques dont on se sért habituellement. Citous quelques exemples.

## & CLVII.

## RÉSISTANCE D'UNE PAROI SPHÉRIQUE.

Problème I. Une enveloppe sphérique, en métal, doit ètre soumise intérjeurement à la pression P, d'un gaz comprimé, on d'une vapeur à haute tension, tandis que la paroi extérieure supportera la pression atmosphérique p, quelle épaisseur e convient-il de donner à l'enveloppe pour qu'elle n'éprouve aucune altération permanente? — Dans ces circonstances les sphéres gonécrutriques stont isocitatiques; prefons-les pour les surfaces plu système général, et rapprochons ici la première équation (16), \$ CXLIX

$$\frac{dA}{ds} = \frac{A - A_1}{r'} + \frac{A - A_2}{r''}$$

En un point M de la paroi intérieure de rayon R, on peut substituer à la variation  $\frac{dA}{ds}$  le rapport des différences finies  $\frac{\Delta A}{cs}$ , car e' est toujours très-petit relativement à R; on à, alors,

$$\left. \begin{array}{l} A = -P \\ A + \Delta A = -p \end{array} \right\} \Delta A = P - p, \quad \frac{1}{r'} = \frac{1}{r''} = -\frac{1}{R},$$

ct les deux autres forces élastiques principales  $\{A_i, A_j\}$  sont égales à une même traction T. Avec ces valeurs, l'équation (30) devient

$$\frac{P-p}{c}=2\frac{T+P}{R}$$

et donne, pour calculer l'épaisseur de l'enveloppe sphérique, la formule

(31) 
$$\frac{e}{R} = \frac{1}{2} \frac{P - \rho}{T + P},$$

en prenant T égal à la traction-limite, qui ve saurait être dépassée sans faire craindre l'altération du metal employé. Les nombres (P, p, T) doivent être rapportés à la même unité de surface, au centimètre carré ou au millimètre carré.

Problème II. L'enveloppe s'phérique sera soumise, extériemement à la haute pression P, intérieurement à celle pt de l'atmosphère, quelle doit être l'épaisseur of dans celle nouvelle circonstance? — La solution s'obtient comme celle du problème précédent; le rayon R' est celoi de la paroi extérieure sur laquelle on prend le point M; la variation de A a la même valeur, mais avec un signe contraire; les forces élastiques (A<sub>1</sub>, A<sub>1</sub>) sont actuellement égales à une même pression — C; l'équation (30) devient

$$\frac{P-p}{e'}=2\frac{C-P}{R'},$$

et donne, pour calculer l'épaisseur e', la formule

$$\frac{e'}{R'} = \frac{1}{2} \frac{P - p}{C - P},$$

en prenant C égal à la compression-limite qui ne saurait être dépassée sans altérer le métal employé; (C, P, p) doivent être rapportés à la même unité de surface.

### S CLVIU.

### RESISTANCE D'UNE PAROI CYLINDRIQUE.

Problème III. Une civeloppe métallique, dont les parois indéfinies sont deux cylindres à base; circulaires concentriques, supportera extérieurement la pression atmosphérique p, et sera soumise intérieurement à une haute
pression P, quelle épaisseur e faut-il donner à l'enveloppe
pour que la limite de l'élasticité ne soit nulle part dépassée?
—Dans ces circonstances les cylindres concentriques sont
isostatiques; si on les preud pour les surfaces p du système
général, l'équation (30) étant rapportée à un point M de
la paroi intérieure de rayon R, la variation de A sera la
même qu'au problème I; l'àres, étant le cercle de rayon R,
l'ares, a la génératrice du cylindre, on a

$$\frac{1}{r'} = -\frac{1}{R}, \quad \frac{1}{r''} = 0;$$

Ai et A, sont deux tractions différentes, et si l'on désigne

la première par T, l'équation (30) devient

$$\frac{P-p}{e} = \frac{T+P}{R},$$

et donne, pour calculer l'épaisseur e de l'enveloppe cylindrique, la formule

$$\frac{c}{R} = \frac{P - p}{T + P},$$

en prenant T égal à la traction-limite. On voit que cette épaisseur doit être double de celle (31) de l'enveloppe sphérique de même rayon, et soumise aux mêmes pressions.

Problème H. L'enveloppe cylindrique sera soumise, extérieurement à la haute pression  $\mathbb{P}_i$ , intérieurement à celle p de l'atmosphère, quelle doit être l'épaisseur  $\sigma$  dans cette nouvelle circonstance? — En modifiant la solution précédente, comme on a modifié la solution du premier problème pour obtenir celle du second, on arrive à la formule

$$\frac{e'}{R'} = \frac{P - p}{C - P},$$

et l'épaisseur d', pour le cylindre, est encore double de l'épaisseur correspondante (32), pour la sphère.

## CLIX.

## RÉSISTANCE D'UNE PAROI PLANE.

Problème V. On se propose de fermer l'enveloppe cylindrique, par des fonds-plats de même metal, quelle épaisseur E faut-il donner à ces parois planes? — Cette question est encore loin de pouvoir être abordée par la théorie mathématique de l'élasticité, mais en faisant mage d'un procédé approximatif très-simple, on arrivé à un résultat, qui doit peu s'éloigner de la solution rigoureuse. La formule (34) du problème I, relatif à la sphère, peut être envisagée sous un second point de vue. Si on la résout par rapport à T, elle donne la traction, éprouvée par toute ligne tracée sur la paroi intérieure de l'enveloppe sphérique, quani don épaisseur est e. En un moi, dans le premier cas, celui du problème I, on se donne T pour envonclure e, tandis que, dans le cas actuel, on se donne e pour en conclure T.

Cela posé, considérons une paroi plane, d'épaisseur E, qui ferme le cylindre de rayon intérieur R, soumis intérieur R at la pression P, extérieurement à celle p; et soient  $\overline{AA}' = aR$  le diamètre de ce cylindre, O le centre de sa base,  $\overline{OB} = E$  l'épaisseur du foud-plat. Soit pris sur  $\overline{BO}$  un point C, et désignons  $\overline{BC}$  par e. Par le cercle de diamètre  $\overline{AA'}$ , et par le point C faisons passer une sphère, puis par le point B une seconde sphère concentrique à la première.

Si l'enveloppe partielle limitée par ces deux sphères, formait seule le fond du cylindre, la traction à sa paroi intérieure serait donnée par la formule

(35) 
$$\epsilon = \frac{\Re}{2} \frac{P - p}{T + P},$$

dans laquelle & exprimerait le rayon de la sphère intérieure. Or si l'on achève le grand cercle dont l'are ACA' fiait pàrtie, on aura  $\overline{AO}' = \overline{CO} \left(2\Re - \overline{CO}\right)$ , et  $\overline{CO}$  peut être négligé devant  $2\Re$ , ce qui donne

$$R^2 = (E - \epsilon).\, 2\, \Re \,, \quad d'où \quad \Re = \frac{R^2}{2\,(E - \epsilon)}; \label{eq:R2}$$

substituant cette valeur de A dans (35), il vient

(36) 
$$(E - \epsilon)\epsilon = \frac{R^2}{4} \frac{P - P}{T + P}.$$

Cette équation (36) donnera la traction T à la paroi intérieure de l'enveloppe sphérique, d'épaisseur  $\epsilon$ , découpée dans le fond plat d'épaisseur constante E. Cette traction varie avec  $\epsilon$ ; elle est évidemment infinie aux deux limites  $\epsilon = 0$ ,  $\epsilon = E_1$ ; donc'il doit éxister une valeur finie de cette variable, pour laquelle T sera un mínimum. Or cette valeurcorrespond, inversement, au maximum du produit  $(E-\epsilon)\epsilon$ , de de deux facteurs dont la somme est la constante  $E_1$ ; exte valeur est donc  $\epsilon = \frac{E_2}{2}$ ; et la substitution dans (36) donne

(37) 
$$\frac{E}{R} = \sqrt{\frac{P - p}{T + P}} = \sqrt{\frac{e}{R}},$$

équation d'où l'on pourra déduire la traction T correspondante à cette épaisseur E.

Maintenant si l'on preud T égal à la traction-limite, l'équation (37) donnera l'épaisseur E que devra avoir le fond-plat, pour que la limite d'élasticité ne soit pas dépassée dans l'enveloppe sphérique d'épaisseur moitié que l'on y découperait, ni trée-probablement dans ce fond-plat luimeme, auquel on laissera toute sa matière. L'équation (37) permet de comparer E à l'épaisseur e (33) de la paroi cylindrique. Si le cylindre proposé était dans les circonstances du problème IV, on trouvérait, de la même manière, pour l'épaisseur E' de la paroi plane, comparée à celle e' (34) de la paroi cylindrique. Si cylindrique soit plane; comparée à celle e' (34) de la paroi cylindrique,

(38) 
$$\frac{\mathbf{E}'}{\mathbf{R}'} = \sqrt{\frac{\mathbf{P} - \mathbf{p}}{\mathbf{C} - \mathbf{P}}} = \sqrt{\frac{\mathbf{e}'}{\mathbf{R}'}}.$$

Exemplé. Le cylindre a un mètre de diamètre ou o ,5 de rayon (R ou R'); on a trouvé que son épaisseur (e ou e')

298 LECONS

doit être de *im centimètre*, ou o",01; on conclura de la relation (37) ou (38) que, si l'on veut fermer ce cylindre par un fond-plat, il faudra donner à ce fond sept centimètres d'épaisseur. Ce qui montre bien tout le désavantage des parois planes.

# DIX-SEPTIÈME LECON.

### ENVELOPPE SPHÉRIQUE. — MÉTHODE D'INTEGRATION.

Problème général de l'équilibre d'élasticité des enveloppes sphériques. — Équations de l'élasticité constante en coordonnées sphériques. — Méthode d'intégration par groupes successifs

### § CLX.

#### ÉQUILIBRE DES ENVELOPPES SPHÉRIQUES

Le seul exemple que l'on puisse donner aujourd'hui, de la marche à suivre, Iorsqu'on se piropose d'intégrer complétement les équations (25), S CLIV, pour un corps de forme définie, est celui qui concerne l'équilibre intérieur d'une envéloppe sphérique, homogène et d'élasticité constante, dont les parois sont soumises à des pressions ou à des tractions connues, différant d'un point à l'autre de ces parois. Tel est le problème qu'il s'agit de résondre. Il faut d'abord traduire en coordomées sphériques, toutes les équations qui se rapportent à l'équilibre d'élasticité; opération que les formules transformées de la leçon précédente, rendent très-facile.

Le rayon des sphères concentriques étant r, la latitude  $\hat{\varphi}$ , la longitude  $\psi$ , pesons ici

$$(1) : \rho = r, \quad \rho_1 = \phi, \quad \rho_2 = \psi,$$

et désignons, pour simplifier, cos  $\varphi$  et sin  $\varphi$  par les lettres c et  $\alpha$ . Les valeurs actuelles, des arcs  $ds_0$ , des paramètres

différentiels his et des six courbures, seront

$$(2) \begin{cases} ds = dr, & ds = rd\phi, & ds = red\phi, \\ h = 1, & h_1 = \frac{1}{r^2}, & h_2 = \frac{1}{re}, \\ \frac{1}{r^2} = \frac{1}{r^2} = -\frac{1}{r}, & \frac{1}{r^2} = \frac{\alpha}{r}, & \frac{1}{r} = \frac{1}{r} = \frac{1}{r^2} = 0. \end{cases}$$

Employons maintenant les lettres (U, V, W) pour représenter les projections du déplacement très-petit de M, sur le rayon, sur la tangente au méridien et sur la perpendiculaire à son plan; ou bien posons

(3) 
$$R = U$$
,  $R_1 = V$ ,  $R_2 = W$ .

Enfin désignons par (R<sub>0</sub>, Φ<sub>0</sub>, Ψ<sub>0</sub>) les composantes, suivant les mêmes directions, de la résultante des forces extérieures, rapportées à l'unité de masse; c'est-à-dire posons encore

(4) 
$$F = R_i, F_i = \Phi_i, F_i = \Psi_i$$

Par la substitution de ces diverses valeurs, les expressions (13), § CLH, des composantes  $(\Lambda_i, \mathcal{E}_i)$  deviennent

$$\begin{aligned} \Lambda &= \lambda \theta + 2 \, \mu \left(\frac{d\mathbf{U}}{dr}\right), \\ \Lambda_1 &= \lambda \theta + 2 \, \mu \left(\frac{d\mathbf{V}}{rd\,\varphi} + \frac{\mathbf{U}}{r}\right), \\ \Lambda_2 &= \lambda \theta + 2 \, \mu \left(\frac{d\mathbf{V}}{rd\,\varphi} + \frac{\mathbf{U}}{r} + \frac{\mathbf{v}}{c}\right), \\ \mathcal{E} &= \mu \left(\frac{d\mathbf{V}}{red\,\varphi} + \frac{d\mathbf{W}}{r} + \frac{\mathbf{v}}{c} + \frac{\mathbf{v}}{r}\right), \\ \mathcal{E}_1 &= \mu \left(\frac{d\mathbf{V}}{dr} + \frac{d\mathbf{U}}{red\,\varphi} - \frac{\mathbf{w}}{r}\right), \\ \mathcal{E}_1 &= \mu \left(\frac{d\mathbf{U}}{qr} + \frac{d\mathbf{V}}{r} - \frac{\mathbf{v}}{r}\right), \end{aligned}$$

(6) 
$$\theta = \frac{1}{r^2c} \left( \frac{dr^2cU}{dr} + \frac{dcrV}{d\varphi} + \frac{drW}{d\psi} \right),$$

$$\theta = \frac{dU}{dr} + 2\frac{U}{r} + \frac{1}{r}\frac{dV}{d\varphi} - \frac{\alpha}{c}\frac{V}{r} + \frac{1}{r}\frac{dW}{d\psi}.$$

Puisqu'il s'agit d'une question d'équilibre, les dérivées par rapport au temps n'existent pas. Alors l'équation (29),  $\S$  CLV, qui régit la fonction  $\theta$ , est simplement  $\Delta_1\theta = 0$ , et si, pour simplifier les équations suivantes, on pose

$$\theta = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} \mathcal{J},$$

on aura pareillement  $\Delta, \mathcal{I} = 0$ , ou bien, par l'expression générale des  $\Delta_i$ , § XIV, écrite avec les  $h_i$  (2), et après la suppression d'un facteur commun,

(8) 
$$\frac{\mathrm{d}r^2 \frac{d\vec{S}}{dr}}{dr} + \frac{1}{c} \frac{\mathrm{d}c \frac{d\vec{S}}{d\varphi}}{d\varphi} + \frac{1}{c^2} \frac{d^2\vec{S}}{d\psi} = 0,$$

ou encore, en prenant, avec Laplace, sin  $\varphi$  ou  $\alpha$  pour paramètre des cônes de latitude, c'est-à-dire remplaçant  $\frac{d}{d\varphi}$  par  $c\frac{d}{d\varphi}$ ; et c' par  $(1-\alpha')$ ,

(9) 
$$\frac{dr^{2}\frac{d\beta}{dr}}{dr} + \frac{d(1-z^{2})\frac{d\beta}{dz}}{dz} + \frac{\frac{d^{2}\beta}{d\psi^{2}}}{1-z^{2}} = 0.$$

Enfin, de tout ce qui précède, il résulte que les équa-

tions (25), du § CLIV; deviennent

$$\begin{pmatrix} \frac{d\psi_0}{d\dot{\gamma}} - \frac{d\Gamma}{dq} = r^i e \frac{d\vec{\beta}}{dr} + r^i \in \mathbb{R}_q^{-\frac{2}{q}} \\ \frac{d\Gamma}{dr} - \frac{d\psi_0}{d\dot{\gamma}} = \frac{d\vec{\beta}}{d\dot{\gamma}} + r \otimes \Phi_q^{-\frac{2}{q}} \\ \frac{dA_c}{dq} - \frac{d\psi_0}{dq} = \frac{1}{d\dot{\gamma}} - \frac{d\vec{\gamma}}{d\dot{\gamma}} + r \psi_q^{-\frac{2}{q}} \\ \end{pmatrix}$$

$$(10)$$

et que les fonctions-de-point (.t., 16,  $\Gamma$ ) doivent se déduire des (U, V, W), par les relations

(11) 
$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{r}\mathbf{V}}{d\mathbf{v}} & \frac{d\mathbf{r}e\mathbf{W}}{d\mathbf{q}} = r^{\mathbf{1}}e^{\mathbf{1}\mathbf{v}}, \\ \frac{d\mathbf{r}e\mathbf{W}}{d\mathbf{r}} & \frac{d\mathbf{U}}{d\mathbf{v}} = e\mathbf{w}_{\mathbf{0}}, \\ \frac{d\mathbf{U}}{d\mathbf{q}} & \frac{d\mathbf{r}\mathbf{V}}{d\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{I}}{e}\mathbf{\Gamma}, \end{cases}$$

# § CLXI.

# ÉQUATIONS A LA SURFACE.

Abordons maintenant la question posée, en commençant par établir les équations dites à la surface. Imaginous un milieu solide indéfini, en équilibre d'élasticité, et dans lequel soint tracées deux sphères concentriques ayant les mêmes rayons, r, ct r0, que les parois, extérieure et intérieure, de l'enveloppe dont il s'agit. Ce milieu comprendra trois parties : la première, D, intéricure à la sphère de rayon r<sub>0</sub>, als acconde, E, comprise entre les deux sphères, la troisième, G, extérieure à la sphère de rayon r<sub>1</sub>, Si, d'abord, on veut supprimer, la partie G sans troubler l'état d'équilibre des deux autres parties, il faudra appliquer, sur chaque élément plan-de la sphère de rayon, de consensation de la sphère de rayon, de commençation de la sphère de rayon, de services de la sphère de rayon, de consensation de la sphère de rayon, de consensation de la sphère de rayon, de services de la sphère de rayon, de services de la sphère de rayon, de la sphère de rayon et l

efforts qui remplacent les composantes  $(\Lambda, \mathbb{C}_1, \mathbb{C}_1)$ , des forces élastiques que G, extéricur, exérce sur E, intérieur. Si, ensuite, on veut supprimer la partie D sans troublen l'état d'équilibre de la partie E, il faudra appliquer, sur chaque élément-plan de la sphère de rayon  $r_0$ , des efforts qui remplacent les composantes  $(-\Lambda, -\pi_0, -\pi_0)$ , des forces élastiques que D, intérieur, exerce sur E, extérieur. Cela fait, la partie E restante sera absolument dans le même tat d'équilibre d'elasticité que l'enveloppe sphérique proposée, si les  $(\Lambda, \mathbb{C}_1, \mathbb{C}_1)$ , sont précisément égales aux composantes correspondantes  $(X_1, X_1, \mathbb{C}_1)$  des offorts appliqués sur la paroi extérieure, et si les  $(-\Lambda, \Lambda, -\mathbb{C}_1, -\mathbb{C}_2)$ , ont précisément égales aux composantes correspondantes  $(-X_0, -X_0, -X_0, -X_0, -X_0)$  des efforts appliqués sur la paroi intérieure.

On a deviné, sans qu'il fût nécessaire de le dire d'avance, que les (A, E, E,) étant les composantes (2) des forces élastiques exercées sur tout élément-plan perpendiculaire au rayon, les indices 1,0, donnés aux parenthèses qui les groupent, indiquent qu'elles les prennent avec  $r = r_1$ ,  $r = r_0$ ; que  $(\mathfrak{R}_1, \mathfrak{R}_1, \mathfrak{E}_1)$  sont les fonctions connues de (φ, ψ) qui représentent respectivement les composantes des efforts externes, suivant le rayon, suivant la tangente au méridien et suivant la perpendiculaire à son plan; qu'enfin (-π<sub>0</sub>, -π<sub>0</sub>, -ε<sub>0</sub>) sont les fonctions connues de (φ, ψ) qui représentent les composantes des efforts internes, suivant les directions de même définition ; toutes ces composantes étant rapportées à l'unité de surface. [ Dans les nouveaux groupes (36, 31, 6), la lettre 6, ou le symbole des composantes tangentielles, désignera particulièrement celle qui est parallèle au plan de l'équateur.]

En résumé, les équations à la surface, qui sont au nombre de six, scront définitivement données par les formules

(12) 
$$\begin{cases} \left[ \lambda \theta + 2 \mu \frac{dU}{dr} \right]_{i,s} = \mathfrak{F}_{0,s}, \\ \left[ \mu \left( \frac{1}{r} \frac{dU}{dV} + r \frac{dV}{r} \right) \right]_{i,s} = \mathfrak{M}_{i,s}, \\ \left[ \mu \left( \frac{1}{r} \frac{dU}{dV} + r \frac{dV}{r} \right) \right]_{i,s} = \mathfrak{F}_{0,s}, \end{cases}$$

écrites deux fois, l'une avec l'indice 1 seul, l'autre avec l'indice zéro.

### & CLXII.

#### ABSTRACTION DES FORCES EXTÉRIEURES

Si i on substituc dans les équations (10) les valeurs (11) et (6) des  $(\tilde{\lambda}, \tilde{w}, \Gamma)$  et  $\theta$ , on aura les trois équations aux différences partielles du second ordre, linéaires et simultanées, que doivent vérifier les trois fonctions (U, V, W) des variables (r,  $\varphi$ ,  $\psi$ ). Il faudre ensuite intégre généralement ces trois équations, et déterminer les arbitraires introduites, de telle serie que les fonctions obtenues vérifient les six équations (12), quand on y substituera  $\tau_1, \tau_2, \tilde{\tau}_3$  à la variable r. Tel est effectivement le problème d'analyse qu'il faut réssoulre.

Les intégrales générales des (U, V, W) doivent comprendre deux groupes de parties distincts, l'un que nous désignerons par (U<sub>3</sub>, V<sub>6</sub>, W<sub>6</sub>), destiné à faire disparaître, lors de la vérification, les termes en (R<sub>6</sub>, P<sub>6</sub>, Y<sub>6</sub>) dans les trois équations aux différences partielles, l'autre, que l'on peut appeler le complément intégral, et qui vérifiera ces mêmes équations; abstraction faite de leurs termes connus. Nous supposerons d'abord que les termes en  $(R_d, \Phi_o, \Psi_o)$  n'existent pas; comme s'il s'agissait d'étudier les effets uniquement dus aux efforts appliqués sur les deux parois. Les (U, V, W) ne se composeront plus, alors, que du second groupe, on du complément intégral. Et, quand la question posée sera ainsi résolue, nous indiquerons la modification que devra subir la solution trouvée, lorsqu'on introduira certaines valeurs, les plus ordinaires, des composantes  $(R_o, \Phi_o, \Psi_o)$ , et le groupe correspondant  $(U_o, V_o, \Psi_o)$ .

#### & CLXIII.

#### INTEGRATION PAR GROUPES SUCCESSIES

Pour obtenir les intégrales générales (U, V, W), correspondantes au cas où les (R<sub>s</sub>, Φ<sub>s</sub>, Ψ<sub>s</sub>) n'existent pas, il n'est pas indispensable d'effectuer complétenéent la substitution indiquée, ou de former, des l'abord, les trois équations aux différences partielles qu'il s'agit d'intégrer. On peut, en quelque sorte, décomposer l'intégration totale en trois parties, ou plutôt en trois phases: 1° intégrer la fonction 3′ ou 6 (?), qui est régie par l'équation (8) ou (9); 2° substituer ensuite cette première intégrale dans les équations (10), et intégrer les fonctions (4·, us, r); 3° enfin substituer es secondes intégrales dans les relations (11), et intégrer définitivement les fonctions (U, V, W). Telle est la marche que nous allons suivre.

### § CLXIV.

# FORMATION DES TROIS GROUPES.

Des trois groupes qu'il s'agit d'intégrer successivement, le premier (8) ou (9) se réduit à une scule équation. Le second (10) doit être complété: car, les termes en  $(R_0, \Phi_0, \Psi_0)$  n'existant pas, si l'on ajoute les tiois équations (10) après les avoir différentiées, la première en r, la seconde en q, la troisième en \(\psi\), on aura zéro pour premièr membre, et le second membre sera pareillement nul, puisque la fonction \(\textit{\textit{\textit{s}}}\), supposée coinue, vérifie l'équation' (8); ce qui donne une identité: le groupe (10) ne comprend donc que deux équations qui soient distinctes, et serait conséquemment insuffisant, pour déterminer, à lui seul, les troisfonctions (A., \(\textit{\textit{s}}\), \(\textit{s}\), \(\textit{c}\).

Mais, si l'ori fait subir au groupe (1) la même sommatiori, eprès les mêmes différentiations, on aure acence reco pour premier membre, et le second membre devra être pareillement nul; ce qui exige que les fonctions (14, 146, 17) vérificuit la dernière des quatre équations

$$(13) \qquad \frac{d\psi_0}{d\psi} - \frac{d\Gamma}{d\varphi} = r \cdot \frac{d\vec{\beta}}{dr},$$

$$\frac{d\Gamma}{dr} - \frac{d\Lambda_0}{d\psi} = c\frac{d\vec{\beta}}{d\varphi},$$

$$\frac{d\Lambda_0}{d\psi} - \frac{d\psi_0}{dr} = \frac{1}{c}\frac{d\vec{\beta}}{d\psi},$$

$$\frac{dr^2 - \Lambda_0}{dr} + \frac{1}{c}\frac{dc\psi_0}{d\varphi} + \frac{1}{c}\frac{d\Gamma}{d\psi} = 0,$$

outre les trois premières, qui ne sont autres que les (40) sans les  $(R_0, \Phi_0, \Psi_0)$ .

Le troisième groupe (11) a 'pareillement besoin d'êtrecompèté é : car, en opérant de nouveau, sur lui, la dernière sommation indiquée, on aura une identité, puisque Jes fonctions ( $\lambda$ ,  $\eta$ s, r), maintenant supposées connues, vérifient la dernière (1 $\eta$ s); ce groupe (11) ne comprend donc que deux équations qui soient distinctes, et serait conséquemment insuffisant pour déterminer, à lui seul, les trois fonctions (U,  $\gamma$ , W). Mais la fonction  $\theta$  ( $\gamma$ ) étant mainteSUR LES COORDONNÉES CURVILIGNES, ETC. 30

nant supposée connue, par  $\mathcal{I}_{i}$ , la première (6) donnera

(14) 
$$\frac{dr^2 U}{dr} + \frac{1}{c} \frac{der V}{ds} + \frac{1}{c^2} \frac{dre W}{ds} = r^2 \theta,$$

pour une quatrième équation que les (U, V, W) devront vérifier.

## § CLXV.

#### FONCTION DU PREMIER GROUPE.

Ainsì les trois groupes, à traiter successivement, sont : 2º l'équation (8) ou (9); 2º les quatre équations (13); 3º les équations (11) et (14). Occupons-nous du premier. L'équation aux différences partielles (9), et ses diverses intégrales sont trop connues, pour qu'il soit nécessaire d'entrer ici dans de longs développements; il suffira de définir, succinctement, les éléments qu'i doivent composer la fonction 3, et de préciser la forme qu'il convient de donner à son intégrale générale, dans la question actuelle.

La fonction  $\vec{s}$  doit se composer d'une somme indéfinicde termes simples, qui vérifient séparément l'équation (9) ; chaque terme simple est le produit RQP de trois facteurs, qui ne varient chacun qu'avec l'une des coordonnées, savoir : R avec r, Q avec  $\phi$ , P avec  $\phi$  ou  $\alpha$ ; ce produit, substitué à  $\vec{s}$  d'ans l'équation (9), donne

(15) 
$$\frac{1}{R} \frac{dr^2 \frac{dR}{dr}}{dr} + \frac{1}{P} \frac{d(1-\alpha^2) \frac{dP}{d\alpha}}{d\alpha} + \frac{1}{Q} \frac{\frac{d^2Q}{d\alpha^2}}{1-\alpha^2} = 0 ;$$

et la vérification nécessaire de cette équation exige : r° que le facteur R satisfasse à l'équation différentielle

(16) 
$$\frac{dr^{2}\frac{dR}{dr}}{dr} - n(n+1)R = 0,$$

où n est un nombre entier quelconque, et qui admet les deux intégrales particulières

$$R = \frac{1}{r^{n+1}};$$

2º que le facteur Q satisfasse à l'équation différentielle

$$\frac{d^{2}Q}{d\psi^{2}} + l^{2}Q = 0,$$

où  $\boldsymbol{l}$  est un nombre entier, et qui admet les deux intégrales particulières

$$Q \begin{cases} = \cos l \psi, \\ = \sin l \psi; \end{cases}$$

3º que le facteur P vérifie l'équation différentielle

(20) 
$$\frac{d(1-\alpha^2)}{d\alpha} \frac{dP}{d\alpha} + \left[n(n+1) - \frac{P}{1-\alpha^2}\right] P = 0,$$

dédinte de (15) à l'aide des (16) et (18); I et n étant les deux nombres entiers, introduits dans le terme simple par les facteurs R et Q.

Cette équation différentielle (20) est vérifiée par l'intégrale particulière

$$(21) \mathbb{P} = (1-x^2)^{\frac{1}{2}} \frac{(n-l)(n-l-1)}{(n-l)(n-l-1)(n-l-3)(n-l-3)} x^{n-l-3} + \frac{1}{2} \cdot 4(2n-1)(n-l-3) \cdot 2^{n-l-3} = \frac{1}{2} \cdot 4(2n-1)(2n-3) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1$$

seule admissible dans la question actuelle, qui exige en outre que l'entier λ' α surpasse pas l'entier μ': car, là fonction β ne doit pas contenir de termes à puissances négaièves do α, lesquels la rendraient infinié pour α = ο, ou sur le plan de l'équateur qui comprend des points appartenaut à l'enveloppe sphérique proposée; n et l étant entiers, et n-l positif, la série, qui forme la parenthèse  $\{a_1\}$ , se termine au terme en  $a^i$ , ou en  $a^0$ ; suivant que n-l est impair ou pair.

Les deux intégrales particulières (17) de R sont admissibles : car l'enveloppe sphérique ne s'étendant, ni jusqu'au centre, ni jusqu'à l'infini, les valeurs l'infini, et zéro de r n'appartieunent à aucun de ses points. Les deux intégrales particulières (19) de Q, qui ne devienuent infinies pour aucune valeur réelle de \( \psi\$, sont pareillement admissibles. \)

Avec les éléments ainsi définis, l'intégrale générale, de notre fonction-de-point 3, peut se mettre sous la forme

où  $\xi$  et  $\zeta$  représentent , pour simplifier , les deux facteurs en  $\varphi$ 

(23) 
$$\xi = A \cos l \psi + C \sin l \psi,$$
$$\xi = B \cos l \psi + D \sin l \psi.$$

Chaque terme est particularisé par la fonction P (a1), on par le couple de valents des entirers l et n; (A, B, C, D) sout des constantes arbitraires, différant d'un terme à un autre. Il doit y avoir autant de termes que de couples  $(l_t, n)$  admissibles. Le signe S accuse done une double série, il remplace l'une ou l'autre des deux indications

$$S = \begin{bmatrix} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{l=n} \\ \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} \\ \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{n=l}^{\infty} \\ \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{n=l}^{\infty} \end{bmatrix}$$

qui correspondent à deux modes de grouppement diffé-

### § CLXVI.

#### FORMES DE LA SÉRIE INTÉGRALE.

Dans le premier mode, on réunit tous les termes de  $\hat{\pi}'(2z)$  dans lesquels n a la meux valeur, pour en former un groupe partiel; la série totale comprend autant de groupes distincts qu'il existe de valeurs de n depuis zéro jusqu'à l'infini, et chaque groupe partiel autant de termes que de valeurs de l depuis zéro jusqu'à n, c'est-à-dire n+1 termes renfermant 4n+2 constantes arbitraires.

Dans le second mode, on réunit tous les termes de  $\vec{\sigma}$  (22) dans lesquels l'a la même valeur, pour en former un groupe partiel; la série totale comprend autant de groupes distincts qu'il existe de valeurs de l' depuis zéro jusqu'à l'infini, et chaque groupe partiel autant de termes que de valeurs de l' depuis l' jusqu'à l'infini, c'est-à-dire une infinité de termes et de constantes arbitraires.

Le premier mode de groupement rappelle les fonctions  $Y_a$  de Laplace, et est exclusivement employé dans la Mécanique céleste. En physique mathématique, et notamment dans la question qui nous occupe, il faut essentiellement adopter le second mode, quand il s'agit de déterminer solement les constantes arbitraires. Il y a indifférence lorsque ces constantes sont connues; et que la fonction  $\mathcal{I}$  (2a) n'a plus rien d'indéterminé; on choisit alors le groupement de ses termes qu'i convient le mieux aux conséquences qu'on en veut détuire, on aux applications qu'on en veut faire.

#### § CLXVII.

### INTÉGRATION DU SECOND GROUPE.

1,a fonction 3 étant intégrée, passons au second groupe (13). Les intégrales générales des fonctions (14, 18, 17) com-

prendront charune deux parties; les premières parties, que l'on peut appeler essentielles, et que nous désignerons par (A<sub>s</sub>, A<sub>s</sub>, r<sub>s</sub>), étant destinées à faire disparaitre, lors de la vérification, les seconds membres, maintenant supposés connus, des équations aux différences partielles Jinéaires (13); les secondes, ou le complément intégral, que-nous désignerons par (A', A', i'', i'', devant vérifier les mêmes équations, lorsque tous les seconds membres sont zéro.

Les  $(A', w', \Gamma')$ , devant annuler les premiers membres des trois premières (13), ne seront autres que les dérivées d'une même fonction J' des variables  $(r, \varphi, \psi)$ , ou peut donc poser

(25) 
$$\lambda' = \frac{d\vec{x}'}{dr}, \quad vb' = \frac{d\vec{x}'}{d\psi}, \quad 1' = \frac{d\vec{x}'}{d\psi}.$$

Or, ces valeurs, étant substituées dans la dernière (13), reproduisent; en £, Léquation (8) or (9); donc la seconde fonction introduite, £, doit être de même forme que £ (22), et on peut l'écrire ainsi

(26) 
$$\vec{x}' = \mathbf{S} \left( \xi' r' + \frac{\xi'}{r^{n+1}} \right) \mathbf{P},$$

ξ' et ζ' représentant, pour simplifier, les facteurs en ψ

(27) 
$$\begin{cases} \xi' = A' \cos l\psi + C' \sin l\psi, \\ \xi' = B' \cos l\psi + D' \sin l\psi, \end{cases}$$

(A', B', C', D') étant de nouvelles constantes arbitraires, différant d'un terme à l'autre de la double série (26).

Avec le complément intégral (x', w', r'), on peut ne prendre pour (+, w, w, r), que les valeurs strictement essentielles, et les plus simples possible. Or, il se trouve que +, vpeut être nul, et que la vérification des équations (13) complètes est obtenue quand ou prend

$$A_{\bullet} = 0$$

(28) 
$$\begin{cases} \int_{\Gamma_{\epsilon}} d\xi \frac{r^{\mu+1}}{d\psi} \frac{d\zeta}{d\psi} \frac{d\zeta}{d\psi} \\ \Gamma_{\epsilon} = \int_{\Gamma_{\epsilon}} \left\{ \xi \frac{r^{\mu+1}}{n+1} - \frac{\zeta}{n^{\mu}} \right\} e^{2} \frac{dP}{dz}, \end{cases}$$

les  $(\xi, \zeta)$  étant ceux de la série  $\hat{x}(2z)$ . En effet, ces valeurs donnent d'abord (en serappelant, ici et constamment,

que 
$$c \frac{d}{da} = \frac{d}{d\varphi}$$

$$\begin{split} &\frac{d\Gamma_{c}}{dr} = c \, \mathbf{S} \left( \xi r^{n} + \frac{\zeta}{r^{n+1}} \right) \frac{d\mathbf{P}}{d\phi} = c \frac{d\beta}{d\phi} \\ &- \frac{d\eta_{bo}}{dr} = \frac{1}{c} \, \mathbf{S} \left( \frac{d\xi}{d\phi} r^{n} + \frac{d\zeta}{r^{n+1}} \right) \mathbf{P} = \frac{1}{c} \frac{d\beta}{d\phi} \end{split}$$

et puisque 4 est ici nul, la seconde et le troisième (13) sont vérifiées.

Ensuite, les facteurs \( \xi \) et le facteur \( P \) à l'équation (18), et le facteur \( P \) à l'équation (20), on a identiquement

$$\frac{d^3\xi}{d\psi^3} = -I^3\xi, \quad \frac{d^3\zeta}{d\psi^3} = -I^3\zeta,$$

$$\frac{P}{dc^3} \frac{dP}{dc^3}$$

$$\frac{dc^{2}\frac{dR}{dx}}{d\phi} = c\frac{dc^{2}\frac{dP}{dx}}{dx} = \left[\frac{l^{2}}{c} - n(n+1)c\right]P,$$
lérivées, en  $\psi$  de  $\mathfrak{B}_{r}$ , en  $\phi$  de  $\Gamma_{r}$ , pouvant alors si

et les dérivées, en  $\psi$  de  $\mathfrak{B}_{\sigma}$ , en  $\varphi$  de  $\Gamma_{\sigma}$ , pouvant alors se mettre sous la forme

$$\begin{split} \frac{d\psi_r}{d\xi} &= \mathbf{S} \left( \xi \frac{r^{r+1}}{n+1} - \frac{\zeta}{nr^s} \right) \frac{l^2}{c} \mathbf{P}_{\chi} \\ \frac{dV_r}{d\varphi} &= \mathbf{S} \left( \xi \frac{r^{r+1}}{n+1} - \frac{\zeta}{nr^s} \right) \left[ \frac{l^2}{c^{1-s}} n \left( n+1 \right) c \right] \mathbf{P}_{\gamma} \end{split}$$

on a, pour leur différence

$$\frac{d\psi_{\sigma_{\theta}}}{d\psi} - \frac{d\Gamma_{\theta}}{d\phi} = cr^{2} \sum_{n} \left[ n\xi r^{n-1} - (n+1) \frac{\zeta}{r^{n+1}} \right] P = cr^{2} \frac{d\tilde{\mathcal{F}}}{dr},$$

ce qui vérifie la première (13). Enfin, la quatrième du même groupe, qui se réduit à

$$\frac{1}{e^2}\frac{d\Gamma}{d\psi} + \frac{dc_{\psi}b}{d\alpha} = 0,$$

puisque « est ici nul, est évidemment vérifiée par les valeurs (28) de 16, et 17,.

En résume, les intégrales générales des fonctions (4, 16, 17) du second groupe, sont

(29) 
$$\begin{cases} c = c \cdot c + c \cdot c', \\ v = v \cdot b \cdot c + v \cdot b', \\ \Gamma = \Gamma_c + \Gamma'; \end{cases}$$

les  $(x_o, x_o, x_o, r_o)$  ayant les valeurs (28), déduites de l'ancienne fonction  $\vec{\tau}$  (22), et les (x', x', r') les valeurs (25), dérivées de la nouvelle fonction  $\vec{\mathcal{P}}$  (26).

### § CLXVIII.

INTÉGRATION DU TROISIÈME GROUPE.

Les fonctions (♣, ৸, Γ) étant intégrées, abordons le troisième et dernier groupe (11) et (14), qui est

(30) 
$$\begin{cases} \frac{dr V}{d\psi} & \frac{dr W}{d\psi} = r^{\gamma} e dv, \\ \frac{dr V}{dr} & \frac{dr}{d\psi} = e \psi, \end{cases}$$

$$\frac{dV}{dr} - \frac{dV}{d\psi} = e \psi, \end{cases}$$

$$\frac{dV}{dq} - \frac{drV}{dr} = \frac{1}{e} \Gamma_{\gamma}.$$

$$\frac{dr^{2} U}{dr} + \frac{1}{e} \frac{der V}{d\varphi} + \frac{1}{e} \frac{dr V}{d\varphi} = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} r^{2} \tilde{\beta}.$$

Les intégrales générales des fonctions (U, V, W) se composeront chacune de trois parties; les premières parties, qui peuvent être désignées par  $(U, V_s, W_s)$ , étant destinées à faire disparatire, lors de la vérification, les termes des seconds membres des équations (30) provenant de la fonction primitive  $\beta_s$ :les secondes parties, qui peuvent être désignées par  $(U'_s, V, W')$ , étant destinées à faire disparatire les termes provenant de la seconde fonction  $\beta'$ ; enfin les troisièmes parties, ou le complément intégral, que nous désignerons par  $(U'_s, V''_s, W'')$ , devant vérifier les équations (30), lorsque tous les seconds membres sont zèro.

Les (U'', rV'', re W''), qui doivent annuler les premiers membres des trois premières (30), ne seront autres que les dérivées d'une meme fonction  $\vec{x}''$  des variables  $(r, \varphi, \psi)$ . On peut donc posér

(31) 
$$U'' = \frac{d\hat{\beta}''}{dr}, \quad rV'' = \frac{d\hat{\beta}''}{d\psi}, \quad rcW'' = \frac{d\hat{\beta}''}{d\psi};$$

or, ces valeurs, annulant le premier membre de la dernière (30), reproduisent, en 3<sup>n</sup>, l'équation (8); donc la troisième fonction, 3<sup>n</sup>, doit être de même forme, que 3<sup>n</sup> (22), que 3<sup>n</sup> (46), et l'on peut l'écrire ainsi

(32) 
$$\hat{\beta}'' = S\left(\zeta''r^n + \frac{\zeta^n}{r^{n+1}}\right)P,$$

 $\xi''$  et  $\xi''$  représentant, pour simplifier, les facteurs en  $\psi$ 

(33) 
$$\begin{cases} \xi'' = A'' \cos t \psi + C'' \sin t \psi, \\ \xi'' = B'' \cos t \psi + D'' \sin t \psi, \end{cases}$$

(A", B", C", D") étant encore d'autres constantes arbitraires, différant d'un terme à l'autre de la double série (32).

Les (U', rV', rcW'), devant strictement vérifier les équations (30), lorsque les (-1, -1, 0, 0, -1) des trois premières sont remplacés par les (-1, 1, 0, 0, -1) u par les dérivées de  $\hat{\mathcal{F}}'$ , et

que la quatrième a zéro pour second membre, sont absolument dans le même cas, relativement à la fonction  $\mathcal{I}'$ , que  $(\lambda_s, \mathcal{R}_s, r_s)$  l'étaient, pour le groupe (13), relativement à la fonction  $\mathcal{I}_s$  on peut donc poser

(34) 
$$\begin{cases} rV = S \left( -\frac{d\xi'}{d\psi} \frac{r+1}{r+1} + \frac{d\zeta'}{d\psi} \right) \frac{P}{e}, \\ rW = S \left( \xi' \frac{r+1}{r+1} - \frac{f}{r+1} \right) \frac{P}{e}, \end{cases}$$

en changeant simplement les facteurs  $(\xi, \zeta')$  des (28) en  $(\xi', \xi')$ ; et le groupe (30), réduit à ne contenir d'autres termes que ceux provenant de  $\hat{x}'$ , sera vérifié par les valeurs (34), puisque le groupe (13) complet est vérifié par celles (28).

Les (U., V., W.), qui restent à composer, doivent strictement vérifier le groupe (30), réduit à ne contenir d'autres termes que ccux provenant de f; c'est-à-dire avec les (A., B., r.) mis au lieu des (A., B., r) dans les trois premières équations, et avec le second membre conservé de la quatrième. On conçoit qu'en considérant un seul terme de # (22), et les transformations qu'il subit pour entrer aux seconds membres des (30), on puisse assigner la forme des termes correspondants des (U, rV, rc W,) qui, différentiés comme l'indiquent les premiers membres, feront disparaître, lors de la vérification, les transformées de ce terme unique. La forme de ces termes correspondants étant reconnue, leurs coefficients se déduiront facilement du rôle même qu'ils doivent remplir. (Cet emploi de la méthode, si connue, dite des coefficients indéterminés, ne rencontrant ici aucune difficulte, et n'offrant rien de nonveau, on peut poser synthétiquement les résultats, pais vérifier qu'ils atteignent le but proposé.) On arrive ainsi any expressions suivantes:

$$(35) \quad \begin{cases} U_{s} = S\left(-\gamma\xi r^{s+s} - \gamma'\frac{\zeta}{r^{s}}\right)P, \\ V_{s} = S\left(-\beta\xi r^{s+s} + \beta'\frac{\zeta}{r^{s}}\right)\frac{dP}{d\gamma}, \\ W_{r} = S\left(-\beta\frac{d\xi}{d\phi}r^{s+s} + \beta'\frac{d\zeta}{d\phi}\right)\frac{P}{r}, \end{cases}$$

les coefficients (γ, β, γ, β') ayant les valeurs

$$\begin{cases} \gamma = \frac{(n+2)e - 2a'}{2a(2n+3)}, & \gamma' = \frac{(n-1)e + 2a}{2a(2n-1)}, \\ \beta = \frac{(n+1)e + 2a}{2a(2n+3)(n+1)}, & \beta' = \frac{ne - 2a}{2a(2n-1)n}, \end{cases}$$

dans lesquelles les constantes e et a représentent, pour simplifier, les sommes

(37) 
$$\begin{cases} c = \lambda + \mu \\ a = \lambda + 2\mu \end{cases} a - e = \mu.$$

Constatons la vérité de ces expressions.

On a d'abord identiquement, par les dernières (35),

$$\frac{dr\,V_e}{d\psi} - \frac{drc\,W_e}{d\varphi} = 0,$$

et, puisque &, qui remplace &, est nul, la première (30) est vérifiée. Ensuite, les coefficients (36) conduisent aux deux identités

$$(n+2)\beta - \gamma = \frac{1}{n+1}, \quad \gamma' - (n-1)\beta' = \frac{1}{n},$$

d'où résulte que les (35) donnent les valeurs réduites

$$\begin{split} &\frac{dr \, W_r}{dr} - \frac{d \, U_r}{d \, \psi} = S \left( -\frac{d \, \xi}{d \, \psi} \, \frac{r^{n+1}}{n+1} + \frac{\frac{d \, \psi}{d \, \psi}}{d \, \psi} \right) P, \\ &\frac{d \, U_r}{d \, \psi} - \frac{dr \, V_r}{dr} = S \left( \xi \, \frac{r^{n+1}}{n+1} - \frac{\zeta}{n \, r^n} \right) \varepsilon \, \frac{d \, P}{d \, z}, \end{split}$$

lesquelles sont respectivement égales à cub, et à -1 r., d'après

les (28); ce qui verifie la seconde et la troisième (30) avec (18, r, r, au lieu de (18, r). Enfin, les coefficients (36) donnant les identités

$$\frac{n(n+1)\beta - (n+3)\gamma}{(n-2)\gamma' - n(n+1)\beta'} = \frac{a-c}{a} = \frac{a}{a},$$

et l'équation différentielle (20) donnant la relation

$$\frac{\mathrm{d} c}{\mathrm{d} \frac{d P}{d q}} = \left[ \frac{P}{C} - n (n+1) \right] P,$$

on déduit des (35) la valeur réduite

$$\frac{dr^2 U_e}{dr} + \frac{dcr V_r}{dx} + \frac{1}{c^2} \frac{drc W_e}{d\psi} = \frac{\mu}{a} \sum_{r} \left( \xi r^{n+2} + \frac{\zeta}{r^{n-1}} \right) P,$$

c'est-à-dire # 1 ; la dernière (30) est done vérifiée.

# § CLXIX.

#### INTÉGRALES DÉFINITIVES.

En résumé, les intégrales générales des fonctions (U, V, W) sont

(38) 
$$\begin{cases} U = U_c + U' + U'', \\ V = V_c + V' + V'', \\ W = W_v + W' + W'', \end{cases}$$

lea  $(\dot{U}_{\gamma}, V_c, W_c)$  ayant les valeurs (35) déduites de la première fonction  $\dot{x}^2$  (a2), les  $(\dot{U}, \dot{V}', \dot{W}')$  celles données par les (34) déduites de la seconde fonction  $\dot{x}'$  (26), et les  $(\dot{U}'', \dot{V}'', \dot{W}'')$  celles données par les (31) dérivées de la troisième fonction  $\dot{x}''$  (32). Il y a lieu de penser que la méthode d'intégration, exposée dans cette leçon, et qui, comme on le verra, conduit au but proposé pour les coordonnées sphériques, serait encore celle qu'il faudrait employer, pour tout autre système de coordonnées. Car, les trois groupes à traiter successivement, sont aussi uttement dessinés, dans le cas général de la leçon précédente, et même dans le cas de la feuille C, que dans celui qui nous occupe.

# DIX-HUITIÈME LECON.

# ENVELOPPE SPHÉRIQUE. MÉTHODE. D'ÉLIMINATION.

Suite du problème de l'équilibre d'élasticité des enveloppes sphériques. —
Formes essentielles des intégrales générales et des équations à la surface.
— Isolement des coefficients par deux éliminations successives.

# ·§ CLXX.

#### FORME DES INTÉGRALES GÉNÉRALES.

Les intégrales générales, établies dans la leçon précèdente, contiennent trois séries quadruples de constantes arbitraires, introduites par les trois fonctions \$I^{(j)}\$. Les valeurs de toutes ces constantes doivent être nécessairement déterminées par la seule condition, que les intégrales obtenues vérifient les six équations à la surface, quand la variable r devient successivement r, ct. a. Cette détermination, qu'il fera l'objet de la léçon aetuelle, montrera clairement, qu'il est essentiel de pouvoir disposer d'une fonction \$I^{(j)}\$ pour chaque couple d'équations à la surface, et que les trois fonctions, successivement introduites par notre méthode d'intégration, étaient les seules qui pussent résondre le pròblème posé.

Partant des équations (38) du dernier paragraphe, rapprochant les groupes partiels indiqués, réunissant les termes qui ont la même fonction P ou sa dérivée, substituant les  $[\xi\psi,\,\zeta'^{\varphi}]$ , et mettant les  $(\cos t\psi,\,\sin t\psi)$  en facteurs communs, on pourra écrire les intégrales générales des  $(U,\,V,\,W)$  et  $\theta$ , sous la forme suivante :

$$\begin{aligned} \mathbf{U} &= \mathbf{S} \left( \mathbf{G} \cos i\psi + \mathcal{G} \sin i\psi \right) \mathbf{P}, \\ \mathbf{V} &= \mathbf{S} \left( \mathbf{H} \cos i\psi + \mathcal{G} \sin i\psi \right) \epsilon \frac{dP}{d\pi} \\ &- \mathbf{S} \left( \mathcal{B} \cos i\psi - \mathbf{H}' \sin i\psi \right) \frac{iP}{\epsilon}, \\ \mathbf{W} &= \mathbf{S} \left( \mathcal{B} \cos i\psi - \mathbf{H} \sin i\psi \right) \frac{e}{\epsilon} \\ &+ \mathbf{S} \left( \mathbf{H}' \cos i\psi + \mathcal{B}' \sin i\psi \right) \epsilon \frac{dP}{d\pi}, \\ \mathbf{\theta} &= \mathbf{S} \left( \frac{\mu}{\epsilon} \mathbf{R} \cos i\psi + \frac{\mu}{\epsilon} \mathcal{A} \sin i\psi \right) \mathbf{P}, \end{aligned}$$

a remplaçant la somme  $(\lambda+2\mu)$ , et les coefficients étant les polynômes en r, à quatre et à deux termes, donnés par le tableau

$$\begin{cases} G = nA^{n}r^{n-1} - \gamma A r^{n+1} - \frac{(n+1)B^{n}}{r^{n+1}} - \frac{\gamma'B}{r^{n}}, \\ G = nC^{n}r^{n-1} - \gamma C r^{n+1} - \frac{(n+1)D^{n}}{r^{n}} - \frac{\gamma'D}{r^{n}}, \\ H = A^{n}r^{n-1} - \beta A r^{n+1} + \frac{B^{n}}{r^{n+2}} + \frac{\beta'B}{r^{n}}, \\ B^{n} = C^{n}r^{n-1} - \beta C r^{n+1} + \frac{D^{n}}{r^{n+1}} + \frac{\beta'D}{r^{n}}, \\ B^{n} = \frac{A'r^{n}}{n+1} - \frac{B^{n}}{m^{n+1}}, \quad R = Ar^{n} + \frac{B}{r^{n+1}}, \\ B^{n} = \frac{C'r^{n}}{n+1} - \frac{D'}{m^{n+1}}, \quad A = Cr^{n} + \frac{D}{r^{n+1}}. \end{cases}$$

où les constantes (γ, γ, β, β') ont les valeurs (36) du

SUR LES COORDONNÉES CURVILIGNES, ETC.

32

§ CLXVIII. La forme des intégrales (1), si naturellement amenée par la méthode que nous avons suivie, conduit directement à la solution cherchée.

#### & CLXXI.

#### EXPRESSIONS DES FORCES ÉLASTIQUES

Il s'agit d'introduire les valeurs (s) dans les équations à la surface. Désignons actuellemen les (A; e, e, l), qui représentent les composantes des forces élastiques exercées sur tout élément-plan perpendiculaire au rayon, par les nouvelles lettres (x, X, X, E), leurs expressions (5), § CLX, s'écriront ains

(3) 
$$x_{0} = \lambda \theta + a \mu_{1} \frac{dU}{dr},$$

$$x_{0} = \mu \left( \frac{1}{r} \frac{dV}{dq} + r \frac{dV}{dr} \right),$$

$$\xi = \mu \left( \frac{1}{r} \frac{dV}{dq} + r \frac{dW}{r} \right).$$

Si l'on y substitue les valeurs (1), en se rappelant toujours que  $\frac{d}{ds} = c \frac{d}{dz}$ , et en posant, pour simplifier,

$$\frac{\lambda \mu}{a} \mathbf{R} + 2 \mu \frac{dG}{dr} = \mathbf{K}, \quad \frac{\lambda \mu}{a} \mathbf{R} + 2 \mu \frac{dG}{dr} = 3\mathbf{C},$$

$$\mathbf{A} \qquad \mathbf{B} \qquad \mathbf{B}$$

ces expressions (3) se mettent définitivement sous la forme

(5) 
$$\mathcal{K} = \mathbf{S} \left( \mathbf{K} \cos t \phi + \beta t \sin t \phi \right) \mathbf{P}, \\
\mathcal{R} = \mathbf{S} \left( \mathbf{L}' \cos t \phi + \xi \sin t \phi \right) \frac{e^{t}}{dx} \\
- \mathbf{S} \left( \xi' \cos t \phi + \mathbf{L}' \sin t \phi \right) \frac{\mathbf{P}}{e}, \\
\mathcal{E} = \mathbf{S} \left( \xi \cos t \phi - \mathbf{L} \sin t \phi \right) \frac{\mathbf{P}}{e} \\
+ \mathbf{S} \left( \mathbf{L}' \cos t \phi + \xi' \sin t \phi \right) \frac{e^{t}}{dx}.$$

qui reproduit celle (1) des (U, V, W).

En vue des applications, et de plusieurs conséquences importantes, îl convient de donner ici le développement des coefficients. (4). D'ailleurs, quand on passe, des intégrales (1) aux expressions (5); il est nécessaire de savoir où se placent les douzé constantes [A<sup>(I)</sup>, B<sup>(I)</sup>, C<sup>(I)</sup>, D<sup>(I)</sup>], introduites par les termes simples des trojs fouctions primitives j<sup>(I)</sup>, pour déterminer définitivement les valeurs de ces constantes, et assigner le rolle qui appartient à chaqune d'elles, dans la solution générale.

Si l'on complète les groupes (37) et (36), § CLXVIII, par l'introduction d'une nouvelle somme b, et de quatre nouvelles constantes  $[\gamma^{(i)}, \beta^{(j)}]$ , en posant

(6) 
$$\begin{cases} \lambda + \mu = c, & \lambda + 2\mu = a, & 3\lambda + 2\mu = b, \\ \gamma^{\mu} = \frac{n(n-1)e - b}{a(2n+3)}, & \gamma^{\mu} = \frac{(n+1)(n+2)e - b}{a(2n-1)^{n}}, \\ \beta^{\mu} = \frac{(n+1)^{n}e - a}{a(2n+3)(n+1)}, & \beta^{\mu} = \frac{n^{n}e - a}{a(2n-1)^{n}}, \end{cases}$$

les rapports à la constante \u03c4, des six coefficients (4), s'é-

SUR LES COORDONNÉES CURVILIANES, ETC. 32

$$\frac{K}{\mu} = 2n(n-1)A^{\mu}r^{\mu-1} - r^{\mu}Ar^{\mu} + \frac{2(n+1)(n+2)B^{\mu}}{r^{\mu+2}} + \frac{r^{\mu}B}{r^{\mu+2}} + \frac{2(n+1)(n+2)B^{\mu}}{r^{\mu+2}} + \frac{r^{\mu}B}{r^{\mu+2}} + \frac{2(n+1)(n+2)D^{\mu}}{r^{\mu+2}} + \frac{r^{\mu}D}{r^{\mu+2}} + \frac{2(n+1)(n+2)D^{\mu}}{r^{\mu+2}} + \frac{r^{\mu}D}{r^{\mu+2}} + \frac{2(n+1)A^{\mu}r^{\mu-2}}{r^{\mu+2}} - \frac{\beta^{\mu}Ar^{\mu}}{r^{\mu+2}} + \frac{2(n+2)B^{\mu}}{r^{\mu+2}} - \frac{\beta^{\mu}B}{r^{\mu+2}} + \frac{2(n+2)D^{\mu}}{r^{\mu+2}} - \frac{\beta^{\mu}D}{r^{\mu+2}} + \frac{(n+2)B^{\mu}}{r^{\mu+2}} + \frac{(n+2)B^{\mu}$$

Ainsi, les quatre premiers coefficients (4) sont des polynômes semblables, contenant quatre termes; les deux derniers sont des binômes semblables; et les exposants, de r, dans le second groupe, ne se trouvent pas dans le premier.

## & CLXXII.

# FORMES DES ÉQUATIONS A LA SURFACE.

Maintenant, pour déduire des expressions (5) les équations à la surface, il, suffit d'y donner successivement à la variable. l'es valeurs r, et r., des rayons appartenant aux parois, intérieure et extérieure, de l'enveloppe sphérique, et de les égaler respectivement aux six fonctions données de  $(\mathbf{e}_{i}, \psi)_{i}$  désignées, au  $\S$  CLXI, par  $(\mathfrak{I}_{\infty}, \mathfrak{S}_{n}, \mathfrak{S}_{n})$  et  $(\mathfrak{I}_{\infty}, \mathfrak{I}_{\infty}, \mathfrak{S}_{n})$  lès trois premières fonctions étant les composantes des efforts appliqués sur la paroi intérieure, prises avec un signe contraire, et les trois dernières les composantes des efforts appliqués sur la paroi extérieure, prises avec leur signe. Ce qui donne

(8) 
$$\begin{cases} \mathbf{S}(\mathbf{K}_{c}\cos t\psi + \mathfrak{R}_{c}\sin t\psi) \mathbf{P} = \mathfrak{K}_{c}, \\ \mathbf{S}(\mathbf{L}_{c}\cos t\psi + \mathcal{L}_{c}\sin t\psi) \mathbf{e} \frac{d\mathbf{P}}{dx} \\ + \mathbf{S}(\mathcal{L}_{c}\cos t\psi - \mathbf{L}_{c}\sin t\psi) \frac{d\mathbf{P}}{e} = \mathfrak{R}_{c}, \\ \mathbf{S}(\mathcal{L}_{c}\cos t\psi - \mathbf{L}_{c}\sin t\psi) \frac{d\mathbf{P}}{e} \\ + \mathbf{S}(\mathbf{L}_{c}\cos t\psi + \mathcal{L}_{c}\sin t\psi) \mathbf{e} \frac{d\mathbf{P}}{dx} = \mathcal{E}_{c}, \end{cases}$$

équations qu'il faut écrire deux fois, l'une avec l'indice i = 0, l'autré avec l'indice i = 1; ces indices étant donnés aux coefficients, pour rappeler que, dans les polynômes qu'ils représentent, r est remplacé par re, par r.

En ne considérant, dans les séries (8), que les termes qui correspondent à la mêmé fonction P, ou au même couple (l, n), on voit qu'ils contiennent douze coefficients, maintenant constants,  $(K_1, K_2, \ldots)$ . A l'àide du tableau (7), ces douze coefficients s'exprimeront linéairement en fonction des douze constantes  $[A^{ij}, B^{ij}, C^{ij}, D^{ij}]$ , introduites par les termes au mêmé facteur P des trois séries  $\hat{J}^{ij}$ , De là résulte, inversement, que si l'on obtient, d'abord, les valeurs des douze coefficients, ou en conclura, ensuite, celles des douze constantes, à l'aide de douze-équations du premier degré, comprenant deux groupes à que un son que reincentes, et cleux autres groupes à deux inconques seulement.

Le problème proposé sera donc résolu, si l'on parvient à déterminer les valeurs, que doivent avoir les deux séries sextuples de coefficients (K<sub>1</sub>, %1,...), pour rendre identiques les six équations (8). Or, on atteint ce but, en employant successivement deux procédés d'élimination, l'un fondé sur des lois connucs des fonctions sinus et cosinus, l'autre sur une double propriété de la fonction P.

Comme on l'a vu aux § CLXV et CLXVI, la série double indiquée par le signe S admet deux modes de groupement différents. De ces deux modes, c'est le second qu'il faut adopter ici. Remplaçant donc S par l'indication suivante:

$$S = \sum_{t=0}^{t=\infty} \sum_{n=t}^{n=\infty}$$

les équations (8) prendront la forme

(10) 
$$\sum \left( \cos l \psi \sum_{i} K_{i} R + \sin l \psi \sum_{i} K_{i} R \right) = \mathcal{H}_{v_{0}}$$

$$\sum \left[ -\cos l \psi \sum_{i} \left( L_{i} e^{\frac{i}{d}R} - g^{\prime}_{i} \frac{l}{e} \right) + \sin l \psi \sum_{i} \left( g^{\prime}_{i} \frac{d}{d}R + L^{\prime}_{i} \frac{l}{e} \right) \right] = \mathfrak{I}K_{i},$$

$$\sum \left[ -\cos l \psi \sum_{i} \left( g^{\prime}_{i} \frac{l}{e} + L^{\prime}_{i} e^{\frac{d}{d}R} \right) - \sin l \psi \sum_{i} \left( L^{\prime}_{i} \frac{l}{e} - g^{\prime}_{i} e^{\frac{d}{d}R} \right) \right] = \mathcal{E}_{i},$$

$$\sum \left[ -\sin l \psi \sum_{i} \left( L^{\prime}_{i} \frac{l}{e} - g^{\prime}_{i} e^{\frac{d}{d}R} \right) \right] = \mathcal{E}_{i},$$

les séries totales ayant les limites l du premier sigma (9); les séries partielles, que multiplient  $\cos l\psi$  et  $\sin l\psi$ , ayant les limites n du second sigma (9).

#### & CLXXIII.

#### ISOLEMENT DES SÉRIES PARTIELLES.

Pour appliquer le premier procédé d'élimination, il faut rappeler les théorèmes qui lui servent de base, et qui, tout élémentaires qu'ils soient devenus, n'en sont pas moins importants. Si l'est un nombre entier, les deux intégrales définies

$$\int_0^{2\pi} \cos l\psi d\psi, \quad \int_0^{2\pi} \sin l\psi d\psi,$$

sont nulles, la seconde toujours, la première pourvu que l' ne soit pas zéro, auquel cas sa valeur est 2π. De ce premièr théorème, on déduit le suivant : l'et l'étant deux nombres entiers, les deux intégrales définies

$$\int_0^{2\pi} \cos l\psi \cos l'\psi d\psi, \quad \int_0^{2\pi} \sin l\psi \sin l'\psi d\psi,$$

ont la valeur zéro, quand l et l' sont différents, et la valeur  $\pi$ , quand ces deux nombres sont égaux, tandis que l'intégrale définie

$$\int_{0}^{2\pi} \cos l \psi \sin l' \psi d\psi$$

est nulle dans les deux cas.

Des deux théorèmes précédents résulte ce corollaire, que les deux intégrales définies

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 l\psi d\psi, \quad \int_0^{2\pi} \sin^2 l\psi d\psi,$$

qui sont égales entre elles, et à  $\pi$ , quand l'entier l n'est pas zéro, se séparent brusquement à cette limite, puisque la

promière devient an, et que la seconde s'évanduit. Pour éviter les distinctions encombrantes, qui résultent de cette anomalie, nous représenterons les deux intégrales définies qui précèdent par le symbole or, en nous rappelant qu'il faudra le remplacer, lors des évaluations numériques, par an ou n, suivant que l'sera ou ne sera pas zéro; la seconde intégrale ayant disparu d'elle-même dans le premier cas.

D'après ces propositions diverses, on isolera, dans les equations (10), les séries pàrtielles qui correspondent à une même valeur de l, en multipliant successivement ces équations par les facteurs  $\cos l\psi \, d\psi$ ,  $\sin l\psi \, d\psi$ , et intégrant de  $\psi \stackrel{.}{=} \circ \hat{a} \psi = 2\pi$ . Ce qui d'onnera

$$\sum K_{i}P = \frac{1}{\omega_{i}} \int_{0}^{2\pi} \Im C_{i} \cos t \psi d\psi,$$

$$\sum \Im C_{i}P = \frac{1}{\omega_{i}} \int_{0}^{2\pi} \Im C_{i} \sin t \psi d\psi;$$

$$\sum L_{i}e^{\frac{dP}{dx}} + \sum (-\langle C_{i}\rangle) \frac{\ell P}{e} = \frac{1}{\omega_{i}} \int_{0}^{2\pi} \Im R_{i} \cos t \psi d\psi,$$

$$\sum L_{i}e^{\frac{dP}{dx}} + \sum (-\langle C_{i}\rangle) \frac{\ell P}{e} = \frac{1}{\omega_{i}} \int_{0}^{2\pi} (-\langle C_{i}\rangle) \sin t \psi d\psi;$$

$$\sum C_{i}e^{\frac{dP}{dx}} + \sum L_{i}e^{\frac{dP}{dx}} = \frac{1}{\omega_{i}} \int_{0}^{2\pi} \Im R_{i} \sin t \psi d\psi,$$

$$\sum C_{i}e^{\frac{dP}{dx}} + \sum L_{i}e^{\frac{dP}{dx}} = \frac{1}{\omega_{i}} \int_{0}^{2\pi} \Im C_{i} \cos t \psi d\psi;$$

ici, toutes les séries des premiers membres, dans lesquelles l est fix et constant, s'étendent de n=l à  $n=\infty$ ; et les intégrales des seconds membres, qui sont définies en  $\psi$ , ne contiennent plus d'autre variable que  $\alpha$ .

#### CLXXIV.

#### PROPRIÉTÉS DE LA FONCTION P(x)

Pour appliquer le second procédé d'élimination, il faut établir les propriétés de la fonction P qui lui servent de base. Soient P et P' deux valeurs de cette fonction, qui correspondent à la même valeur de 4, et à deux entiers différents n et n'; elles vérifieront les deux équations différentielles [[20] § CLXV]

(12) 
$$\begin{cases} \frac{dc^{2}}{da} \frac{dP}{da} & PP = 0, \\ \frac{dc^{2}}{da} & \frac{dP}{da} + n(n+1)P = 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dc^{2}}{da} \frac{dP}{da} & \frac{PP'}{c^{2}} + n'(n'+1)P' = 0, \end{cases}$$

qui donnent, par l'élimination de la,

$$[n'(n'+1)-n(n+1)]PP' = \frac{de^2\left(P'\frac{dP}{d\alpha} - P\frac{dP'}{d\alpha}\right)}{d\alpha}$$

Si l'on intègre cette dernière équation, multipliée par  $d\alpha$ , entre les limites -1 et +1 de la variable  $\alpha$ , on a

$$(13)[n'(n'+1)-n(n+1)]\int_{-1}^{+1} PP'd\alpha = \left[c^{3}\left(P'\frac{dP}{d\alpha}-P\frac{dP'}{d\alpha}\right)\right]_{-1}^{+1}$$

Or, P et P ainsi que leurs dérivées n'étant infinies pour aucune valeur de a, la parenthèse du second membre s'évanouit aux deux limites par le facteur c'≡ i - a'; le premier membre doit donc être nul. D'où résulte que l'on a nécessairement

(14) 
$$\int_{-1}^{+1} PP' d\alpha = 0,$$

lorsque les entiers n et n' sont différents.

Quand n' = n, le premier membre (13) s'évanouit par son premier facteur, et laisse indéterminée l'intégrale définie

$$\int_{0}^{\infty} P^{\gamma} d\alpha,$$

laquelle ne saurant être nulle, puisque tous sés éléments sont essentiellement positis. Nous désignerons cette intégrale par le symbole most pour indiquer qu'elle dépend à la fois des deux entiers I et, n. On sait que sa valeur générale est

$$(15) \int_{-1}^{+1} \mathbf{P}^i d\alpha = 2 \prod_{i=1}^{j=1} \left( \frac{2i}{2i+i} \right) \prod_{j=l+1}^{j=n} \left( \frac{j^j - l}{4j^j - i} \right) = \sigma_i^{(i)}$$

(Lecons sur les fonctions inverses, p. 246).

Au théorème (14), qui est très-connu, il faut en joindre un second, qui l'est moins. L'intégration par partie donne

$$\int c^{2} \frac{dP}{da} \frac{dP'}{da} da = c^{2} \frac{dP}{da'} P' - \int P' \frac{dc^{2}}{da} \frac{dP}{da} da,$$

d'où l'on déduit, en substituant à la dérivée qui se trouve sous la seconde intégrale, sa valeur donnée par la première équation (12)

$$\int c' \frac{dP}{d\alpha} \frac{dP'}{d\alpha} d\alpha = c' \frac{dP}{d\alpha} P' - \int P' \left[ \frac{PP}{c'} - n(n+1)P \right] d\alpha,$$

ou bien, par la transposition d'un terme

$$(16) \int c^3 \frac{d\mathbf{P}}{d\alpha} \frac{d\mathbf{P}'}{d\alpha} d\alpha + \int \frac{\mathbf{P} \mathbf{P} \mathbf{P}'}{c^3} d\alpha = c^3 \frac{d\mathbf{P}}{d\alpha} \mathbf{P}' + n(n+1) \int \mathbf{P} \mathbf{P}' d\alpha.$$

Si l'on prend les trois intégrales (16) entre les limites —1 et  $+\mathbf{1}$  de  $\alpha$ , le terme détaché s'annulant à ces deux limites par le facteur  $c^*$ , on a

$$(17) \int_{-1}^{+1} c^2 \frac{dP}{d\alpha} \frac{dP'}{d\alpha} d\alpha + \int_{-1}^{+1} \frac{n PP'}{c^2} d\alpha = n(n+1) \int_{-1}^{n+1} PP' d\alpha.$$

Le premier membre (17), partage nécessairement les propriétés du second. C'est-à-dire que, d'après le théorème (14), on a identiquement,

(18) 
$$\int_{-1}^{+1} c \frac{d\mathbf{P}}{d\alpha} \cdot c \frac{d\mathbf{P}'}{d\alpha} \cdot d\alpha + \int_{-1}^{+1} \frac{l\mathbf{P}}{c} \cdot \frac{l\mathbf{P}'}{cr} \cdot d\alpha = 0,$$

quand P et P, ayant le meme l, différent par n et n', et que, d'après la valeur (15),

(19) 
$$\int_{-1}^{+1} c^2 \left(\frac{dP}{dz}\right)^2 dz + \int_{-1}^{+1} \frac{PP}{c^2} dz = n(n+1) \sigma_I^{(n)},$$

lorsque les deux fonctions sont égales, ou si n'=n. Ce second théorème, (18) et (19), était indispensable pour achever la solution.

#### § CLXXV.

#### ISOLEMENT, DES PREMIERS COEFFICIENTS.

Le premier théorème [14] est seul nécessaire pour déterminer les coefficients K<sub>10</sub>N<sub>1</sub>; dans les deux premières équations [11]. Car il auffit de multiplier l'une ou l'autre de ces équations par le facteur P d<sub>2</sub>, P étant la fonction même que multiplie le coefficient dont en veut obtenir la valeur, puis

d'intégrer entre les limites  $-\iota$  et  $+\iota$  de  $\alpha$ ; ce qui fera disparaître tous les autres termes, d'après ( $\iota$ 4); on a ainsi

(20) 
$$K_{L} = \frac{\int_{-1}^{1+1} \int_{0}^{2\pi} P \mathcal{T}_{0} \cos k \psi d\psi dx}{\omega_{1} \sigma_{1}^{(s)}}$$

$$\mathcal{T}_{L} = \frac{\int_{-1}^{1+1} \int_{0}^{2\pi} P \mathcal{T}_{0} \sin k \psi d\psi dx}{\omega_{1} \sigma_{1}^{(s)}}$$

Telles sont les valeurs générales, que doivent avoir les coefficients qui composent les séries du premier membre de la première équation (8), pour qué ce premier membre reproduise identiquement les fouctions données 3°C.

## § CLXXVI.

DÉVELOPPEMENTS SIMULTANÉS.

- Les quatre dernières équations (11) forment deux couples semblables à celui-ci

(21) 
$$\sum E e^{i\frac{P}{dx}} + \sum E^{i\frac{P}{c}} = f,$$

$$\sum E^{i\frac{P}{c}} + \sum E e^{i\frac{Q}{dx}} = f;$$

les seconds membres étant des fonctions connues de  $z_1$  les séries des premiers membres ayant le même l constant, et les mêmes l'imites pour n, que les séries du groupe (11). Il s'agit d'isoler les coefficients E, E, dans ces équations (21).

Si l'on accentue la fonction P des secondes séries ; si l'on ajoute ensuite les deux équations, multipliées, la première par le facteur  $c \frac{dP}{dx} dx$ , la seconde par  $\frac{(P)}{c}$ . P étant la fonction même qu'emploient les termes ayant le coefficient E

dont on veut obtenir la valeur; enfin, si on intègre la somme obtenue entre les limites — 1 + 1 + 1 + 1 = 1 dans la première série de cette somme, que le seul coefficient choisi, tous les autres ayant disparu, d'après le théorème (18); et l'on aura

$$E \cdot n(n+1) y_1^{(i)} + \sum_{c} \mathcal{E} \int_{-1}^{+1} \left( \frac{lP}{c} \cdot c \frac{dP}{da} + c \frac{dP}{da} \cdot \frac{lP}{c} \right) d\alpha$$

$$= \int_{-1}^{+1} \left( f c \frac{dP}{da} + f \frac{lP}{c} \right) d\alpha;$$

où bien, l'élément de l'intégrale, que multiplie chaque coefficient c de la série qui reste, se réduisant à ld (PP), plus simplement

(a2) 
$$\begin{cases} E \cdot n(n+1)\sigma_i^{(a)} + t \sum \mathcal{E}[PP']_{-i}^{+i} \\ = \int_{-1}^{+1} \left( te \frac{dP}{d\alpha} + f \frac{tP}{c} \right) d\alpha. \end{cases}$$

Or, la série (22) aux coefficients & disparait dans tous les cas: 1° par le facteur l's'il est mul; 2° et si l'n'est pas zéro, par le facteur c' de P [(21) § CLXV], qui s'évanouit aux deux limites. On a donc définitivement

(23) 
$$E = \frac{\int_{-1}^{+1} \left( f e \frac{dP}{da} + f \frac{IP}{e} \right) da}{n(n+1)\varpi_i^{(n)}},$$

$$\int_{-\pi}^{+1} \left( f \frac{IP}{e} + f e \frac{dP}{da} \right) da}{n(n+1)\varpi_i^{(n)}},$$

car le coefficient & s'obtiendrait de la même manière, en intervertissant les deux facteurs, lors de la sommation. Avec les coefficients (23), les équations (21) donnent les développements simultanés de deux fonctions connues de  $\alpha$ , dans le système défini par une valeur fixe de l, c'est-à-dire exclusivement composé avec les fonctions P où ce nombre est le même. En adoptant successivement toutes les valeurs de l, on aurait autant de développements simultanés différents, d'un même couple de fonctions. Mais, pour le système correspondant  $\lambda l = c$ , la simultanéité cesse, les équations (21) et les coefficients (23) ne donnent plus qu'un seul genre de développement distinct, qui est

(24) 
$$\sum Ec \frac{dP}{dz} = f;$$

le coefficient E ayant pour expression

(25) 
$$\int_{-1}^{+1} \operatorname{fc} \frac{dP}{d\alpha} d\alpha = \int_{-1}^{+1} \operatorname{fc} \frac{dP}{d\alpha} d\alpha$$

On arriverait directement a cette valeur (25), en établissant d'abord ce théorème particulier, que les fonctions P où L'est zéro, donnent

(26) 
$$\int_{-1}^{+1} c \frac{dP}{d\alpha} \cdot c \frac{dP'}{d\alpha} \cdot d\alpha = 0,$$

quand P et P' sont dissérents, et

$$\int_{-1}^{+1} c^2 \left(\frac{d\mathbf{P}}{d\alpha}\right)^2 d\alpha = n(n+1) \mathbf{w}_0^{(n)},$$

lorsque P = P, ou n' = n. Résultats qui se déduisent d'ailleurs des formules générales (18) et (19), en annulant l.

#### § CLXXVII.

#### ISOLEMENT DES DERNIERS COEFFICIENTS.

Si l'on remplace, dans les formules (23), f et f par les seconds membres de la troisième et de la quatrième équation (11), puis E et  $\mathcal{E}$  par  $L_i$  et (—  $L_i$ ), on aura

$$\begin{pmatrix} L_{i} = \int_{-1}^{+1} \int_{0}^{2\pi} \left( c \frac{d\mathbf{P}}{d\mathbf{z}} \mathcal{H}_{i} \cos l \psi - \frac{l\mathbf{P}}{c} \mathbf{E}_{i} \sin l \psi \right) d\psi d\mathbf{z} \\ \kappa (n+1) \psi_{i}^{(n)} \cdot \omega_{i} \\ = \int_{-1}^{+1} \int_{0}^{2\pi} \left( c \frac{d\mathbf{P}}{d\mathbf{z}} \mathbf{E}_{i} \sin l \psi - \frac{l\mathbf{P}}{c} \mathcal{H}_{i} \cos l \psi \right) d\psi d\mathbf{z} \\ \kappa (n+1) \omega_{i}^{(n)} \cdot \omega_{i} \end{aligned}$$

et, si l'on remplace, dans les mêmes formules, f et f, par les seconds membres des deux dernières équations (1.1), puis E et  $\mathcal{E}$  par  $\mathcal{L}_i$ , et  $L_i'$ , il viendra

$$\begin{cases} \xi_{i} = \int_{-1}^{+1} \int_{0}^{2\pi} \left( e \frac{d\mathbf{p}}{dx} \Re_{i} \sin l \psi + \frac{l\mathbf{p}}{e} \operatorname{C}_{i} \cos l \psi \right) d\psi dx \\ \pi(\pi + 1) \pi_{i}^{(1)} \cos t \\ L_{i}' = \int_{-1}^{+1} \int_{0}^{2\pi} \left( e \frac{d\mathbf{p}}{dx} \operatorname{C}_{i} \cos l \psi + \frac{l\mathbf{p}}{e} \operatorname{R}_{i} \sin l \psi \right) d\psi dx \\ \pi(\pi + 1) \pi_{i}^{(1)} \cos t \end{cases}$$

Telles sont les valeurs générales, que doivent avoir les coefficients des séries qui composent les premiers membres des deux dernières équations (8), pour que ces premiers membres reproduisent identiquement les fouctions données m, E,

### & CLXXVIII.

#### TERMES INDÉPENDANTS DE LA LONGITUDE

Toutes, les parties des doubles séries, ou des développements simultanés (8), sont maintenant connues : car, les valeurs générales (20), (28) et (29) permettent de calculer isolement chacun des coefficients, quelque part qu'il se trouve, quand on connaît les deux entiers let n qui particularisent le terme multiplié par ce coefficient. Il peut être utile de signaler, particulièrement, les térmes pour lesquels l'entier l'est zéro, et qui dominent, le plus souvent, dans les applications; on a alors.

(30) 
$$\omega_{i} = 2\pi, \quad \omega_{i}^{(k)} = 2 \prod_{j=1}^{j=n} \left( \frac{j^{j}}{4j^{2} - r} \right),$$

et les expressions générales (20), (28) et (29) donnent

$$K_{i} = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^{+1} \int_{0}^{2\pi} P \mathcal{R}_{i} d\psi dz$$

$$E_{i} = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^{+1} \int_{0}^{2\pi} \frac{dP}{dz} \mathcal{R}_{i} d\psi dz$$

$$L_{i} = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^{+1} \int_{0}^{2\pi} \frac{dP}{dz} \mathcal{R}_{i} d\psi dz$$

$$L_{i} = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^{+1} \int_{0}^{2\pi} \frac{dP}{dz} \mathcal{L}_{i} d\psi dz$$

$$L_{i} = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^{+1} \int_{0}^{2\pi} \frac{dP}{dz} \mathcal{L}_{i} d\psi dz$$

$$L_{i} = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^{+1} \int_{0}^{2\pi} \frac{dP}{dz} \mathcal{L}_{i} d\psi dz$$

On arrive d'une autre manière à ces valeurs (31), en

annulant I dans le groupe partiel (11) : il devient alors

$$\begin{split} &\sum \mathbf{K}_i \mathbf{P} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathfrak{I} \mathbf{G}_i d\psi, \qquad \sum \mathfrak{I}_i \mathbf{P} = \mathbf{o}, \\ &\sum \mathbf{L}_i c \frac{d\mathbf{P}}{da} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathfrak{I} \mathbf{G}_i d\psi, \qquad \sum \xi_i c \frac{d\mathbf{P}}{da} = \mathbf{o}, \\ &\sum \mathbf{L}_i c \frac{d\mathbf{P}}{da} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathbf{G}_i d\phi, \qquad \sum \xi_i' c \frac{d\mathbf{P}}{da} = \mathbf{o}; \end{split}$$

et les coefficients aux lettres majuscules doivent être zéro, tandis que ceux aux lettres moulées s'obtiennent directement, en s'appnyant sur les théorèmes (14) et (26).

### § CLXXIX.

#### CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS.

Les difficultés principales étant levées, on peut regarder la question posée comme étant résolue; puisque toutes, les constantes, introduites par l'intégration, peuvent se déterminer à l'aide des coefficients, maintenant connus; ainsi qu'il est dit au § CLXXII. Toutefois, phasieurs de ces constantes restent et doivent rester indéterminées, comue nous l'expliquerons dans la prochaîne leçou, qui indiquera, en outre, les modifications à faire subir aux formules trouvées, lorsqu'on introduit les composantes (R<sub>s</sub>, Φ<sub>s</sub>, Ψ<sub>s</sub>) d'une ou de plusieurs forces extérieures.

La solution générale du problème de l'équilibre intérieur d'une enveloppe sphérique, soumise à des efforts qui différent d'un point à l'autre de ses parois, est le premier exemple d'un corps de dimensions finies dans tous les sens, complétement traité par la théorie mathématique de l'élasticité. Si le système des coordonnées sphériques ouvre encore la marche, dans ce nouveau genre de questions, cela tient, sans doute, à la faculté qu'il possède, de développer simultanément deux fonctions de sa coordonnée α, à l'aide des fonctions P.

Il y a tout lien de penser, qu'on ne réussira, dans la même voie, avec un autre système orthogonal, qu'en lui découvrant, d'abord, la faculté analogue, de développer simultantément deux ou trois fonctions, de une ou de deux de sés coordonnées. Car la simultanéité dans les développements des fonctions données, paraît être nécessitée, et par la simultanéité des équations aux différences partielles à intégere, et par la présence simultanée des fonctions intégrées dans les équations à la surface.

De la leçon actuelle résulte une extension de méthode, qui mérite d'être signalée. Quand il s'agit de trouver la loi intégrale da refroidissement d'un corps de forme donnée, on sait que le problème d'analyse consiste, à intégrer l'équation générale par une somme de termes simples, vérifiant tous séparément cette équation, satisfaisant en outre aux conditions de la surface, et qui sont multipliés par des coefficients, d'abord inconnuis, que l'on détermine ensuite de telle sorte que la série totale reproduise l'état initial. Cette détermination s'opère invariablement de la même manière, à l'aide d'un théorème général qui permet d'isoler successivement tous les coefficients de la série, il n'y a de particulier au corps phoposé, que la forme et les propriétés des termes simples qui lui correspondent. C'est uniquement dans leur recherche que git toute la difficulté.

Chaque terme simple résout, à lui seul, la question posée, si l'état initial; ou la fonction à introduire, lui est égale ou proportionnelle. Si la fonction donnée est une somme linéaire d'un nombre fini de termes simples, ils interviennent seuls dans la solution. Eufin, si cette fonction n'est pas ainsi réductible, tous les termes simples concourent pour,

résoudre le problème. En un mot, ils s'accordent toujours pour achever le travail : là, c'est un seul on plusieurs qui s'en chargent; ici, tous ensemble; et chacun d'eux trouve, dans son coefficient, la fraction qui lui est dévolue.

Cette marche, cette réduction à une seule difficulté particulière au corps proposé, ce concours toujours efficace des termes simples, se retrouvent : dans la question de l'équilibre des températures; dans la théorie du potentiel ou de l'attraction des sphéroides; dans la théorie mathématique de l'élasticité lors des vibrations, et aussi, lors de l'équilibre intérieur d'un corps solide, comme le constate, enfin, le cas actuel des enveloppes sphériques. Ce n'est douc plus, là, une simple analogie, c'est une véritable loi, qui embrasse toutes les branches de la physique mathématique.

# DIX-NEUVIÈME LECON.

## ENVELOPPE SPHÉRIQUE. - VERIFICATION.

Fin du problème de l'équilibre d'élasticité des enveloppes sphériques. — Relations nécessaires. — Constantes indéterminées. — Introduction des forces exterieures. — Cas d'une sphére ploine. — Cas d'une cavité sphé-

## § CLXXX.

## EQUATIONS DE CONDITION.

La solution générale, exposée dans la leçon précédente, rencontre, dès les premiers pas de son application, une sorte de point d'arrêt, une objection, qui fait douter d'abord de sa réalité, mais qui, étant soigneusement analysée, conduit, au contraire, à l'une des meilleures vérifications que le géomètre puisse désirer.

Dans toutes les séries qui expriment, soit les fonctions  $(U, V_s, W)$ , soit les composantes des forces élastiques, on peut ne considèrer que les seuls termes qui dépenden d'une même fonction P, ou d'un même couple des entiers (I, m). A ces termes, qui contiennent douze constantes (I, m), (I, m),

tions sculement, qui donnent

$$\begin{pmatrix} (A'', A, B'', B) & \text{en} & (K_*, K_*, L_*, L_t), \\ (C'', C, D'', D) & \text{en} & (\mathcal{X}_*, \mathcal{X}_*, \mathcal{L}_*), \\ (A', B') & \text{en} & (L'_*, L'_t), \\ (C', D') & \text{en} & (L'_*, L'_*), \end{pmatrix}$$

Si, dans ces groupes, le nombre des constantes à évaluer est toujours égal au nombre des équations, il n'y aura, ni indétermination pour les inconnues, ui relations nécessaires entre les données. C'est ce qui arrivera tant que l'entier n ne sera pas l'unité; mais, pour cette valenr particulière; il y a exception.

En effet, on voit, à l'inspection du tableau (7) § CLXXI, que tous les premiers termes des équations à former ont pour facteur (n-1). Ces termes disparaissent donc quand n=1. Alors les constantes (A'', C', A', C') restent indéterminées, et les coefficients correspondants  $(K_0, \infty, \ldots)$ , qui composent les seconds membres des donze équations, doivent vérifier certaines relations. Il importe de chercher ce qu'expriment ces relations nécessaires, ou ces conditions imposées aux données de la question, c'est-à-dire aux efforts appliqués sur les parois de l'enveloppe sphérique.

Le tableau (7)  $\S$  CLXXI, aidé des valeurs générales (6) qui le précèdent, donne pour le système des douze équations, correspondant au cas de  $n=\iota$ , le groupe suivant

$$\frac{b}{5a}r_1h + \frac{12}{r_1}B^{\mu} + \frac{6r - b}{ar_1^{\mu}}B = \frac{k_1}{\mu},$$

$$\frac{b}{10a}r_1h - \frac{6}{r_1^{\mu}}B^{\mu} + \frac{a - c}{ar_1^{\mu}}B = \frac{k_1}{\mu},$$

$$\frac{b}{5a}r_1C + \frac{12}{r_1^{\mu}}D^{\mu} + \frac{6r - b}{ar_1^{\mu}}D = \frac{3C_1}{\mu},$$

$$\frac{b}{10a}r_1C - \frac{6}{r_1^{\mu}}D^{\mu} + \frac{a - c}{ar_1^{\mu}}D = \frac{\xi_1}{\mu},$$

$$\frac{3\mu}{3\mu}B^{\mu} = r_1^{\mu}B_1,$$

$$\frac{3\mu}{3\mu}B^{\mu} = r_1^{\mu}B_1,$$

$$\frac{3\mu}{3\mu}B^{\mu} = r_1^{\mu}B_1,$$

qu'il faut écrire deux fois, l'une avec l'indice i=0, l'autre avec l'indice i=1. Si l'on ajoute à la première des équations (a) le double de la seconde, à la troisième le double de la quatrième, on a, en remarquant que les sommes de la première ligne (6) § CLXXI donneut 4e-b=a,

(3) 
$$\begin{cases} 3\mu B = r_i^2(K_i + 2L_i), \\ 3\mu D = r_i^2(\Re_i + 2L_i). \end{cases}$$

Dans ces équations (3), ainsi que dans les deux dernières du groupe (2), les premiers membres ne changent pas quand on fait i = 0, puis i = 1, et les seconds membres doivent partager la même propriété. Ce qui donne

(4) 
$$\begin{cases} r_1^2(K_1 + 2L_1) - r_2^2(K_1 + 2L_2) = 0, \\ r_1^2(3K_1 + 2L_1) - r_2^2(3K_2 + 2L_2^2) = 0, \\ r_1^2L_1^2 - r_2^2L_2^2 = 0, \\ r_1^2L_1^2 - r_2^3L_2^2 = 0. \end{cases}$$

pour les relations qui doivent exister entre les coefficients  $(K_i, \mathfrak{R}_i, \ldots)$ , si n = 1.

# § CLXXXI.

#### COEFFICIENTS CORRESPONDANTS.

Or, quand n est l'unité, l'entier l peut être l'unité, ou zèro. Le groupe (4) doit donc être vérifié, séparément, par les valeurs des coefficients  $(K_n, \mathcal{R}, \dots)$  qui appartiement au couple (l=n, n=1), et par celles qui appartiement au couple (l=o, n=1). Il faut d'abord chercher quelles sont es valeurs.

Au couple (l = r, n = r) correspond la fonction P = c,

d'après l'expression générale (21) § CLXV, on a donc

(5) 
$$\begin{cases} t = 1, & n = 1, & P = c, & c\frac{dP}{d\alpha} = -\alpha, \\ \omega_1 = \pi, & \alpha_1^{(1)} = \int_{-1}^{1} c^2 d\alpha = \frac{4}{3}. \end{cases}$$

Désignons, pour simplifier,  $\cos \psi$  et  $\sin \psi$  par e' et s', et, pour plus de symétrie,  $\sin \phi$  par s au, lieu de a. En outre, remarquant que  $d\psi$   $d\sigma$ , ou  $cd\psi$   $d\phi$ , et l'élément de surface de la sphère dont le rayon est l'unité, remplaçons, par  $\sigma$ , cet élément précédé du double signe de l'intégration totale, en posant

(6) 
$$\int_{-1}^{+1} \int_{0}^{2\pi} d\psi d\alpha (....) = \sigma (,...,);$$

c'est-à-dire indiquons, par σ, une sommation faite sur toute la surface de la sphère de rayon 1. A l'aide de ces conventions, on peut éerire ainsi

(7) 
$$K_{i} = \frac{3}{4\pi}\sigma(\epsilon\epsilon'\mathcal{R}_{i}), \quad L_{i} = \frac{3}{8\pi}\sigma(-\epsilon\epsilon'\mathcal{R}_{i} - \epsilon'\varepsilon'_{i});$$

$$\mathcal{R}_{i} = \frac{3}{4\pi}\sigma(\epsilon\epsilon'\mathcal{R}_{i}), \quad \mathcal{L}_{i} = \frac{3}{8\pi}\sigma(-\epsilon\epsilon'\mathcal{R}_{i} + \epsilon'\varepsilon_{i});$$

$$L'_{i} = \frac{3}{8\pi}\sigma(-\epsilon\epsilon'\varepsilon_{i} + \epsilon'\mathcal{R}_{i}),$$

$$\mathcal{L}'_{i} = \frac{3}{8\pi}\sigma(-\epsilon\epsilon'\varepsilon_{i} - \epsilon'\mathcal{R}_{i}),$$

les résultats qu'on obtient, en substituant les valeurs (5), dans les formules générales (20) § CLXXV, (28) et (29) § CLXXVII.

Au couple (l=0, n=1) correspond la fonction

SUR LES COORDONNÉES CURVILIGNES, ETC.  $P = \alpha = s$ , d'après l'expression citée; on a done

(8) 
$$\begin{cases} l = 0, & n = 1, & P = s, & c \frac{dP}{d\alpha} = c, \\ w_a = 2\pi, & w_a^{(1)} = \int_{-1}^{1} x^2 d\alpha = \frac{2}{3}; \end{cases}$$

et, à l'aide des conventions précédentes, on peut écrire ainsi

$$\begin{cases} \mathbf{K}_{i} = \frac{3}{4\pi} \sigma(s \mathcal{R}_{i}), & \mathfrak{K}_{i} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{L}_{i} = \frac{3}{8\pi} \sigma(c \partial \mathbf{R}_{i}), & \xi_{i} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{L}'_{i} = \frac{3}{8\pi} \sigma(c \delta_{i}), & \xi'_{i} = \mathbf{0}, \end{cases}$$

les résultats que l'on obtient, en substituant les valeurs (8) dans les formules particulières (31) § CLXXVIII.

#### § CLXXXII.

SIX RELATIONS SONT NÉCESSAIRES.

Partant de l'identité établie (6), posons encore

$$r_i^2 \sigma = \mathbf{S}_i$$

e'est-à-dire indiquons, par  $S_{i}$ , une sommation faite sur toute la surface de la sphère de rayon  $r_i$ . D'après cela, si l'ori substitue successivement les tleux groupes (r) es (9), dans les deux premières relations (4) on aura, en supprimant le facteur commun 3/4 #

$$S_{i}(\Im \mathbb{I}_{i} \stackrel{?}{\epsilon} e' - \Im \mathbb{I}_{i} s e' - \mathbb{I}_{i} s')$$

$$- S_{i}(\Im \mathbb{I}_{i} c e' - \Im \mathbb{I}_{i} s e' - \mathbb{I}_{i} s') = 0,$$

$$S_{i}(\Im \mathbb{I}_{i} c s' - \Im \mathbb{I}_{i} s s' + \mathbb{I}_{i} e')$$

$$- S_{i}(\Im \mathbb{I}_{i} c s' - \Im \mathbb{I}_{i} s s' + \mathbb{I}_{i} e') = 0,$$

$$S_{i}(\Im \mathbb{I}_{i} s + \Im \mathbb{I}_{i} c)$$

$$- S_{i}(\Im \mathbb{I}_{i} s + \Im \mathbb{I}_{i} c) = 0;$$

car la seconde (4) est identique pour le groupe (9).

Ensuite, si l'on substitue successivement les mêmes groupes, dans les deux dernières relations (4), il vient

$$S_{i}(-\varepsilon_{i}r_{i}se^{i}+\Im \mathbb{R}_{i}r_{i}s^{i})$$

$$-S_{i}(-\varepsilon_{i}r_{i}se^{i}+\Im \mathbb{R}_{i}r_{i}s^{i})=0,$$

$$S_{i}(-\varepsilon_{i}r_{i}se^{i}-\Im \mathbb{R}_{i}r_{i}e^{i})$$

$$-S_{i}(-\varepsilon_{i}r_{i}se^{i}-\Im \mathbb{R}_{i}r_{i}e^{i})=0,$$

$$S_{i}(\varepsilon_{i}r_{i}se^{i}-S_{i}(\varepsilon_{i}r_{i}se^{i})=0,$$

car la quatrième (4) est identique pour le groupe (9).

## § CLXXXIII.

#### LEUR INTERPRÉTATION.

Ainsi les conditions imposées aux données de la question, ou aux efforts appliqués sur les deux parois de l'enveloppe sphérique, consistent, totalement, dans la vérification nécessaire des six équations (11) et (12). Que signifient ces équations? La figure ci-jointe répond complétement à cette question. Le point O est le centre du système sphérique,



 $\overline{OZ}$  l'axe polaire,  $\overline{OX}$  et  $\overline{OY}$  sont les rayons de l'équateur pour les longitudes o et  $\frac{\pi}{2}$ ;  $\overline{M}$  est un point quéclonque de l'espace,  $\overline{MSU}$  le priolongement du rayon  $\overline{OM}$ ,  $\overline{MSU}$  la tangente au méridien,  $\overline{ME}$  la tangente au petit cerele parallèle à l'équateur; et ces trois axes, en  $\overline{M}$ , forment avec les premiers, en  $\overline{O}$ , des angles dont les cosinus sont indiqués par le tableau

|     |          | JC M | JIC M. | ME    |
|-----|----------|------|--------|-------|
| - 1 | ŌΧ       | cc'  | - se'  | "— s' |
| (3) | ōŢ       | çs'  | - 56'  | c' ·  |
|     | <u>.</u> |      | . с    | 0     |
|     |          | 5    |        | 00    |

Maintenant, si l'on se rappelle que  $(\infty_1, \infty_K, \xi_1)$  et  $(-\infty_n, -\infty_n, -\xi_n)$ , représentent les composantes des efforts, exercés sur les parois, extérieure et intérieure, de l'enveloppe sphérique, et rapportés à l'unité de surface; somposantes qui sont respectivement dirigées suivant les lignes de même définition que celles en M de la figure précédente; à l'inspection seule du tableau (13), on reconnait, dans les premiers membres des trois relations (11), les sommes des projections, sur les trois axes en O, de toutes les forces appliquées sur les parois ; puis on deviue, et l'on vérifie, que les premiers membres des trois relations (12), sont les sommes des moments des mêmes forces, par rapport aux mêmes axes.

En effet, la théorie des moments, si bien exposée dans le nouvel enseignement de la mécanique, donne, pour les moments des trois composantes  $(\mathcal{H}_s, \mathcal{H}_s, \mathfrak{E})$  par rapport auceutre  $\hat{O}: s^o$  pour  $\mathcal{H}_s$  zéro;  $z^o$  pour  $\mathcal{H}_s$ ,  $\mathcal{H}_s$  porté sur son axe représentatif  $\hat{O} \mathcal{H}_s$ , qui est paralléle à  $\widehat{\mathbf{M}} \hat{\mathbf{E}}$  et dirigé encus contraire;  $\hat{J}_s$  pour  $\hat{\mathbf{C}}$ ;  $\hat{\mathcal{E}}_s$  poirté sur son axe représentatif  $\widehat{O} \hat{\mathbf{E}}_s$ , qui est paralléle à  $\widehat{\mathbf{M}} \hat{\mathbf{E}}$  et dirigé entait  $\widehat{O} \hat{\mathbf{E}}_s$ , qui est paralléle à  $\widehat{\mathbf{M}} \hat{\mathbf{E}}$  et dirigé dans le même sens. Alors le tableau (13) (à l'aide de sa demière ligne), donne immédiatement les sommes des projections de ces moments, ainsi représentés, sur les avec  $\mathbf{n}$   $\hat{\mathbf{O}}$ , ou les moments, ainsi représentés, sur les àvec  $\mathbf{n}$   $\hat{\mathbf{O}}$ , ou les moments, ainsi représentés, sur les àvec  $\mathbf{n}$   $\hat{\mathbf{O}}$ , ou les mo-

ments de la résultante par rapport à ces axes. Et l'interprétation des secondes relations (12) devient aussi facile que celle des premières (11).

Les sommes qui composent les premiers membres des six équations (11) et (12) sont donc toutes reconnucs. Et, puisqu'il faut que toutes es sommes soient uulles, on enconclut que les forces données doivent être telles, qu'elles se fassent équilibre, sur l'enveloppe sphérique considérée comme un solide invariable. Les groupes (4), on (11) et (12), n'expriment pas autre chose.

Cette nécessité résultait d'ailleurs des équations mêmes de l'élasticité, qui, étant déduites de l'équilbre d'un parallélipipède et d'un tétraèdre élémentaires, considérés comme étant invariables, expriment conséquemment le même équilibre pour un corps de dimensions finies, formé par la réunion de pareils éléments. Les conditions indiquées existaient donc réellement dans la question posée. On les avait oibliées au départ, et la solution trouvée donne un témoignage irrécusable de sa réalité, en réparant elle-même cette omission.

## § CLXXXIV.

# SIX CONSTANTES INDÉTERMINÉES,

Mais, il faut eucore expliquér l'indétermination des constantes (A', C', A', C'), qui correspondeut aux deux couples (l=1, n=1) et (l=0, n=2). Si elles disparaissent dans les développements des forces élastiques  $(\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_0, \mathcal{F}_0)$ , il n'en est pas de même dans ceux des déplacements (U, V, W), car au tableau (a) § CLXX, qui donne les coefficients généraux de ces dériners développements, les constantes (A', C', A', C') ne sont plus accompagnées du facteur (n-i). Ainsi; les (U, V, W)-contiennent des

termes doni les constantes restent indéterminées, et qui aubisteront, lors même que les parois de l'enveloppe sphérique ne seront soumises à aucun effort, et que, conséquenment, tous les autres termes, toutes les autres constantes disparatiront. Supposons done que les expressions des (U, V, W) soient réduites à ces seuls termes, si complétement indépendants des forces données, et cherchons leur signification.

A l'aide des valeurs (5) et (8) de la fonction P et de sa dérivée, appartenant aux deux couples (l, n) conservés, les formules générales (1) et (2) du § CLXX, donnent pour ces expressions réduites

$$\begin{cases} U = A'_{*}s + A'_{*}cc' + C'_{*}cs', \\ V = A'_{*}c - A'_{*}sc' - C'_{*}sc' + \frac{1}{2}A'_{*}rs' - \frac{1}{2}C_{*}rc', \\ W = \frac{1}{2}A'_{*}cr - A'_{*}s' + C'_{*}c' - \frac{1}{2}A'_{*}rsc' - \frac{1}{2}C'_{*}rsc', \end{cases}$$

Les indices 1 et o donnés aux constantes indiquent qu'elles correspondent respectivement aux deux couples  $\{l=1,n=1\}$ ,  $\ell$  un et  $\ell$  = 0,  $\ell$  = 1). Quatre constantes ont l'indice 1, mais deux seulement ont l'indice zéro : les  $\{C_s, C_s\}$  n'existant pas, car dans les séries  $\{1\}$   $\{CLXX_s\}$  les termes, où  $\ell$  est zéro, n'ont pas de coefficients aux lettres majnscules  $\{G_s, G_s\}$ 0.

Puisque les six constantes des expressions (14) sont indéterminées, on peut considérer chacune d'elles isolément, comme si les cinq autres étaient milles. Alors, la figure (p. 345), et le tableau (13), conduisant facilement à leur interprétation. Les (U, V; W) étant respectivement les projections du déplacement très-petit de M; sur les axes (MDE, MDE, ME), les constantes (Å', C', A') expriment respectivement de simples translations parallèles aux axès (OX, OY, OZ), et les constantes (A', C, A') de simples rotations autour des mêmes aves; et ces six mouvements partiels peuvent-se composer en un seul mouvement hélicoïdal, qu'expriment les six constantes réunies.

Or, il est évident qu'un pareil mouvement élémentaire de l'enveloppe sphérique, tel que ses points matériels conservent leurs positions relatives, ne peut faire naître aucune force întérieure, ni troubler l'équilibre d'élasticité, qui s'établit sous l'action des efforts appliqués sur les parois. Telle est la véritable cause de l'indétermiuation des six constantes du groupe (14), quand oin n'introduit pas d'autres données que les équations à la surface. Les valeurs de ces constantes pourront se déduire de conditions toutes différentes, telles, par exemple, que la fixité de vertains points du solide.

## § CLXXXV.

## INTRODUCTION DES FORCES EXTÉRIEURES

Il s'agit maintenant de reconnaître l'influence des forces extérieures, dont les composantes sont  $(R_s, \Phi_s, \Psi_s)$ , sur l'équilibre d'élasticité de l'enveloppe sphérique, et d'indiquer les modifications que l'introduction de ces forces apporte dans la solution générale. Il faut remontér jusqu'aux géquations aux différences partielles, qui sont, dans le cas de l'équilibre, et en mettant a au lieu de  $(\lambda + ap)$ :

(15) 
$$\begin{cases} d\theta + \mu \left( \frac{d\Gamma}{dq} - \frac{d\hat{\beta}}{d\hat{\gamma}} \right) + r^2 \epsilon R_a \hat{\delta} = 0, \\ d\epsilon \frac{d\theta}{dq} + \mu \left( \frac{dL}{d\hat{\gamma}} - \frac{d\Gamma}{d\gamma} \right) + r\epsilon \phi, \hat{\delta} = 0, \\ \epsilon \frac{d\theta}{d\hat{\gamma}} + \hat{\mu} \left( \frac{dq_b}{dq} - \frac{d^2L}{dq} \right) + r\hat{\psi}, \hat{\delta} = 0, \end{cases}$$

les fonctions  $(\theta, A_n, v_b, r)$  s'exprimant en (U, V, W) par les relations suivantes :

$$0 = \frac{1}{r^2} \frac{dr^3 \mathbf{U}}{dr} + \frac{1}{r_c} \frac{de\mathbf{V}}{d\varphi} + \frac{d\mathbf{W}}{r_c} \frac{d\mathbf{W}}{d\psi},$$

$$\mathbf{A} = \frac{1}{r_c} \left( \frac{d\mathbf{V}}{d\psi} - \frac{d\mathbf{V}}{d\mathbf{V}} \right),$$

$$\mathbf{M} = \frac{dr \mathbf{W}}{dr} - \frac{1}{c} \frac{d\mathbf{U}}{d\psi},$$

$$\Gamma = c \left( \frac{d\mathbf{U}}{d\varphi} - \frac{dr\mathbf{V}}{d\mathbf{V}} \right).$$

La détermination des valeurs ( $U_0$ ,  $V_0$ ,  $W_0$ ) strictement essentielles pour faire disparaitre, lors de la vérification, les termes en  $(R_0$ ,  $\Phi_0$ ,  $\Psi_0$ ) des équations (15), exige que l'on connaisse est termes cux-finèmes. Lorsqu'ils sont donés en  $(e^+, \bar{\psi}, \psi_0)$  on cherche d'abord la forme que doivent avoir les  $(U_0, V_0, W_0)$  pour atteindre le but qui leur est assigné, puis on emploie la méthode-des coefficients indéterminés. Cest ainsi que l'où à résoul tes cas suivants :

Premier cas. — La force extérieure a une direction et une intensité constante, telle que la pesanteur. — Dirigeant l'axe polaire du système des cordonnées sphériques parallèlement à la direction de cette force extérieure, et en sens inverse, on a

(17) 
$$R_s = -gs$$
,  $\Phi_s = -gc$ ,  $\Psi_s = o$ ;

puis, posaut, pour sintplifier;

$$(18), \qquad \frac{g\delta}{10\lambda} = k,$$

on trouve les expressions strictement essentielles

(19) 
$$U_0 = kr^3s_1 \cdot V_0 = -3kr^2e_1 \cdot W_0 = 0$$

SUR LES COORDONNÉES CURVILIGNES, ETC. . 35

lesquelles, étant substituées dans le groupe (16), donnent

$$\theta = \frac{g \delta}{\lambda} rs$$
,  $\lambda = 0$ ,  $\psi = 0$ ,  $r = \frac{g \delta}{\lambda} r^2 c^3$ ,

valeurs qui annulent les premiers membres des équations (15) écrits avec les (17).

Second cas. — La force extérieure est une attraction, dirigée vers le centre du système sphérique, et proportion-nelle à la distance à ce centre: — Si l'on représente par g' l'intensité de la force (toujours rapportée à l'unité de masse), pour la distance r<sub>1</sub>, où a

(20) 
$$R_0 = -\frac{gr}{r}$$
,  $\Phi_0 = 0$ ,  $\Psi_0 = 0$ ,

et l'on trouve les expressions strictement essentielles

(21) 
$$V_{i} = \frac{g \delta}{10a} \frac{r^{2}}{r_{i}}, V_{i} = 0, W_{i} = 0;$$

lesquelles, étant substituées dans le groupe (16), donnent

$$\theta = \frac{g \, \delta}{2 \, \alpha} \, \frac{r^2}{r_i}, \quad \Lambda = 0, \quad \text{wh} = 0, \quad \Gamma = 0;$$

valeurs qui vérifient les équations (15), écrites avec les (20).

\*\*Troisième cas. — L'enveloppe sphérique tournant au-

tourde l'axe polaire, avec une vitesse angulaire constante ω, on considère l'équilibre relatif qui résulte de l'introduction de la force centrifuge. — On a

(22) 
$$R_s = \omega^2 rc^2$$
,  $\Phi_s = -\omega^2 rcs$ ,  $\Psi_s = 0$ ,

et, posant, pour simplifier

$$(23) \qquad \frac{\omega^2 \delta}{7a} = I,$$

on tronve les expressions strictement essentielles

(24) 
$$U_0 = \left(\frac{1}{5} - c^2\right) k r^3$$
,  $V_0 = \frac{k}{2} r^3 c s$ ,  $W_0 = 0$ ,

lesquelles, étant substituées dans le groupe (16), donnent

$$\theta = -\frac{\omega^2 \delta}{2\sigma} r^2 c^2$$
,  $\delta = 0$ ,  $\delta = 0$ ,  $\Gamma = 0$ ;

valeurs qui vérifient les équations (15), écrites avec les (22).

# § CLXXXVI.

### NOUVEAUX COEFFICIENTS.

I,orsque les fonctions  $(U_8, V_s, W_9)$ ; gui correspondent à des valeurs données des  $(R_9, \Phi_9, \Psi_9)$ ; sont déterminées, if faut les joindee au groupe  $(1, \S CLXX)$ . On doit substituce ensuite les (U, V, W), complétés par ectic addition, dans les expressions,  $(3) \S CLXXI$ , des composantes  $(35, 3\%, \S^2)$  de la force elastique qui s'exerce sur tout délément paper perpendiculaire au rayon; de telle sorte que, si l'on pose,

(25) 
$$\begin{cases} \lambda \theta_s + 2\mu \frac{d\mathbf{U}_s}{dr} = \mathfrak{R}^{(t)}, \\ \mu \left( \frac{1}{r} \frac{d\mathbf{U}_s}{dq} + r \frac{d\frac{\mathbf{V}_s}{r}}{dr} \right) = \mathfrak{R}^{(t)}, \\ \mu \left( \frac{1}{r} \frac{d\mathbf{U}_s}{dq} + r \frac{d\frac{\mathbf{W}_s}{r}}{dr} \right) = \mathfrak{E}^{(t)}, \end{cases}$$

ces valeurs, qui seront complétement connues en  $(r, \varphi, \psi)$ , viendront s'ajouter aux séries, à coefficients indéterminés, du groupe (5), § CLXXI. Alors, quand on écrira les équa-

sur les coordonnées curvilignes, etc. 353 tions à la surface (8) § CLXXII, il suffira d'y substituer aux (50, 50, 50, 6) les différences

(26) 
$$\left[\mathfrak{R}_{i}-\mathfrak{R}_{i}^{(s)}\right], \quad \left[\mathfrak{R}_{i}-\mathfrak{R}_{i}^{(s)}\right], \quad \left[\mathfrak{E}_{i}-\mathfrak{E}_{i}^{(s)}\right],$$

dans lesquelles les  $[\mathfrak{F}_i^{(*)},\mathfrak{R}_i^{(*)},\mathfrak{F}_i^{(*)}]$  représentent ce que deviennent les fonctions connues (25) lorsqu'on y fait  $r=r_i$ . Et la même substitution faite dans les expressions (20)  $\S$  CLXXV, (28) et (29)  $\S$  CLXXVII, donnera les valcurs définitives des coefficients.

Si les  $\{x_u, x_u, x_v, x_v\}$ , sont nuls, les coefficients  $\{K_u, x_v, ...\}$  ne s'annuleront pas tous pour cela, car les seconds termes des différences  $\{ab\}$  subsisteront encore sous les intégrales définies qui les composent. Aux coefficients existants correspondront des constantes  $\{A^{(J)}, B^{(J)}, D^{(J)}, D^{(J)}\}$  que l'on déterminera; et à l'aide de ces constantes les expressions complètes des  $\{U, V, W\}$ , donneront les véritables projections des déplacements môleculaires de l'enveloppe sphérique, dus à la seule introduction de la force extérieure; projections qui pourront différer beaucoup des  $\{U_v, V_s, W_s\}$  primitifs.

Si, les (‰, 3‰, 8), n'étant pas nuls, on fait la substitution (a6) dans les équations de condition (r.) et (r.2); ces équations, convenablement transformées, expriment alors que les efforts appliqués sur les parois doivent faire équilibre à la résultante des forces extérieures sollicitant la masse, par exemple au poids de l'enveloppe, dans les deux premiers cas du § CLXXXV. Lors du troisième cas, la résultante des forces centrifuges étant nulle, les efforts sur les parois doivent s'équilibrer entre eux.

### & CLXXXVII.

#### CARACTÈRE DE LA SOLUTION GÉNÉRALE.

La solution du problème de l'équilibre d'élastieité d'une envéloppe sphérique étant complétée, dans toutes ses parties essentielles, terminons par quelques réflexions, sur le caractère et la généralité de cette solution.

Des trois composantes  $(3\kappa, 3\kappa, \xi, \xi)$  de la force clastique exercée sur un élément-plan perpendiculaire au rayon,  $3\kappa$  est la composante normale,  $(3\kappa, \xi)$  sont les composantes tangentielles. On voit, d'après cela, que les coefficients  $(K_i, 3\kappa), (2\sigma)$   $\xi$  CLXXV, dépendent uniquement des composantes normales des efforts appliqués sur les parois, et que ceux  $(L_i, \chi_i, L_i', \chi_i')$  ne dépendent que des composantes tangentielles. Il résulte, alors, des relations indiquées par le tableau (1), que les constantes accentuées (7) ne dépendent que des composantes targentielles des efforts exercés, mais que toutes les autres dépendent à la fois, des composantes normales, et des composantes tangentielles.

C'est ainsi que la moindre modification apportée, dans la direction ou l'intensité de la force appliquée en un point des parois, se transmutra, par les coefficients aux constantes, et par les constantes à un ternic quelconque des séries, qui expriment les déplacements relatifs de tots les points de l'enveloppe sphériqué. Cetté solidarité, qui définit si bien le phénomène de l'élasticité, forme aussi le earactère principal de la solution trouvée, et explique même sa forme nécessaire.

### & CLXXXVIII.

# CAS D'UNE SPHÈRE PLEINE,

Quand la paroi intérienre n'existe pas, ou quand il s'agit de l'équilibre d'élasticité d'une sphère solide, dont la surface, de rayon r, est soumise à des efforts, différant d'un point à un autre de cette surface, la solution générale se simplifie par la disparition nécessaire de tous les termes contenant des puissances négatives du rayon r: car la valeur r= o appartient alors à l'un des points du solide, et doit donner des valeurs finies; pour les forces élastiques qui correspondent à ce point.

Les termes des trois séries  $\delta(\mathcal{O})$ , introduites dans les intégrales, ne doivent donc plus contenir, chacun, que les constantes [ $\Lambda^{(I)}$ ,  $C^{(I)}$ ]. Les équations à la surface se réduisent à trois, l'indice i étant exclusivement l'unité. Les expressions générales des coefficients restent les mêmes, mais, pour chaque couple des entiers (I, n), il n y a plus que les six coefficients dont l'indice est i, et les six constantes correspondantes sont déterminées, par deux groupes de deux équations, et par deux équations à une seule inconnue, lesquelles donnent

$$\begin{cases} (A'', A) \text{ en } (K_i, L_i)_i, \\ (C'', C') \text{ en } (3C_i, L_i)_i, \\ A' \text{ en } L'_i, \\ C' \text{ en } L'_i. \end{cases}$$

Les équations de condition (11) et (12) sont réduites aux sommations S; et expriment que les efforts exercés sur-la surface de la sphère doivent, ou s'équilibrer entre eux, ou faire équilibre à la résultante des forces extérieures sollicitant la masses, suivant que ces dernières forces sont, ou supprimées, ou introduites.

# § CLXXXIX.

# CAS D'UNE CAVITÉ SPHERIQUE.

Quand la paroi extérieure n'existe pas, ou quand il s'agit de l'équilibre intérieur-d'un millieu indéfini, d'élasticité constante, touturant une çavité sphérique, dont la paroi, de rayon  $r_s$ , est soumise à des efforts, qui diffèrent d'un point à un autre de cette paroi; la solution générale se simplifie par la disparition nécessaire de tous les termes contenant des puissances positives du rayon r: car la valeur  $r = \infty$ , appartient elors à des points du millieu, et ne doit pas donner des valeurs infinies, pour les forces élastiques qui correspondent à ces points.

Les termes des trois séries  $\delta^{(i)}$ , introduites dans les intégrales, ne doivent donc plus contenir, chacun, que les constantes  $[B^{(i)},D^{(i)}]$ . Les équations à la surface se réduisent à trois, l'indice i étant exclusivement zéro. Les expressions générales des coefficients resent toujours les mêmes, mais, pour chaque couple des entiers (l,n), il n'y a plus que les six coefficients dont l'indice est zéro, et les six constantes correspondantes sont déterminées, par deux groupes de deux équations, et par deux équations à une seule inconnue, lesquelles donnent

(28) 
$$\begin{cases} (B'', B) \text{ en } (K_0, L_1), \\ (D'', D'_0) \text{ en } (\mathfrak{I}_0, L_2), \\ B' \text{ en } L'_0, \\ D' \text{ en } L'_0, \end{cases}$$

Les efforts exercés sur la paroi de la cavité sphérique n'ont pas de relations nécessaires; car les équations de condition (11) et (12) se rapportent au groupe de constantes qui a dû disparaître, et le groupe restant n'indique'aucune indétermination. On remarquera, en rapprochant la solution générale des deux solutions particulières qui précèdent, que, si les efforts  $(X_0, \mathcal{W}_{t_1}, \mathcal{V}_{t_1})$  exercés sur la surface de la sphère pleine, de rayon  $r_t$ , et ceux  $(-\mathcal{W}_{t_0}, -\mathcal{W}_{t_0}, -\mathcal{E}_{t_0})$  exercés sur la pavoi de la cavité sphérique, de rayon  $r_s$ , sont les mêmes que ceux respectivement exercés sur les parois, intérieure et extérieure, de rayons  $r_t$  et  $r_s$ , de l'enveloppe sphérique; les deux groupes des coefficients  $(K_t, \mathcal{X}_t, \ldots)$ , qu'ils soient séparés ou réunis, conserveront exactement les mêmes valeurs numériques.

Mais, il ne s'ensuit pas que les séries qui expriment les forces élastiques et les déplacements du eas général, soient les sommes des séries correspondantes des deux cas partieuliers : câr, pour chaque couple des entiers  $\{l, n\}$ , les douze constantes, réquinés dains le tableau (1), seront trèsdifférentes de celles données, séparément, par les tableaux (27) et (28); quoiqué elles soient toutes déterminées à l'aide des mêmes coefficients  $\{k, 5, 6, \ldots\}$ .

Pour compléter l'examen de la solution générale, il faudrait étudier successivement les termes les plus influents, on eeux qui correspondent aux moindres valeurs des entiers (l,n), et faire ressortir les propriétés caractéristiques, et distinctes, de ces différents termes, desquels chacun pour-ait exister seul, si les fonctions introduites on les efforts extérieurs se prétaient à cet isolement. On devrait, aussi, considérer particulièrement le cas des enveloppes sphériques minces, ou dont l'épsisseur  $(r_1 - r_n)$  est une trèspetite fraction du rayon  $r_1$ , ce qui permettrait de simplifier considérablement les séries finales. Enfin on pourrait citer un grand nombre d'applications si éviales et importantes. Mais nous passerons tout cela sous silence. Une digression

trop étendue, sur une question particulière de la théorie mathématique de l'élasticité, pourrait donner quelque apparénce de raison, à ceux qui ne veulent voir, dans la grande e généralité de cette théorie, qu'une complication inextricable, et qui préfèrent et pronent des procédés hybrides, mianalytiques et mi-empiriques, ne servant qu'à masquer les abords de la véritable science.

# VINGTIÈME LECON.

#### PRINCIPES DE LA THÉORIE DE L'ÉLASTICITÉ.

Certitude de la théorie mathématique de l'élasticité. — Doutes relatifs à l'aucien principe. — Équations certaines, — Nouveau principe de l'élasticité constante. — Lemmes fondamentaux. — Conclusions.

### § CXC.

### REVUE DE SES ÉQUATIONS.

L'objet principal de cette dernière lecon est de donner les développements réclamés par les astérisques des pages 263 et 264, de discuter les principes qui ont servi de base à la théoric mathématique de l'élasticité, et ceux qu'il convient d'adopter anjourd'hui, pour bannir toute incertitude sur les conséquences de cette théorie. Il s'agit, au fond, de constater que toutes les équations de la feuille C, peuvent être établies sans faire aucune hypothèse sur la nature et les lois des actions moléculaires, C'est ce qui a lieu, évidemment, pour les quatre premiers tableaux, où les relations : des (Ni, Ti), et leurs variations nécessaires, sont uniquement déduites des théorèmes généraux de la mécanique rationnelle. Il en est encore de même des valeurs (Ni, Ti) du tableau V, prises avec tous leurs coefficients indépendants : car, en ne considérant que des déplacements (u, v, w) trèspetits, on établit facilement que tels sont les premiers termes des fonctions (N., T.) développées, ceux qui doivent être les plus sensibles.

#### S CXCI.

### EXAMEN DE L'ANCIEN PRINCIPE.

Il reste donc à examiner, par rapport aux deux derniers tableaux de la feuille C, si la définition particulière de l'élasticité constante, et surtout l'énorme réduction qui en résulte de tous les coefficients à deux seulement, sont bien exemptes de toute hypothèse, ou si elles ne présupposent pas une loi, pour les actions mutuelles de molécules voisines et inégalement déplacées. Sous ce point de vue, les deux lemmes dont je me suis servi, dans les Lecons sur l'Élasticité, pour en conclure la définition dont il s'agit, n'y sont pas présentés d'une manière complétement satisfaisante. Leur démonstration a besoin d'être reprise, pour en effacer tout vestige des anciennes idées. Mais avant d'entreprendre cette rectification, il importe de passer en revue les diverses parties du principe énoncé page 263, et sur lequel on s'appuie, pour réduire les trente-six coefficients des (Ni, Ti) du tableau V, à quinze seulement.

# § CXCII.

# DOUTE RELATIF AUX MOLÉCULES.

D'abord, qu'est-ce: une molécule? L'analyse mathématique ne peut aborder le phénomène de l'élasticité d'un corps solide homogène, chimiquement simple ou composé, qu'en considérant ce corps comme formé de particules similaires, jouissant toutes des mêmes propriétés, et conservant la nature propre du solide lui-même. De là résulte la nécessité d'admettre que chacune de ces dernières particules occupe seule un volume déterminé, nécessairement polyédrique, dilatable et compressible entre certaines limites, qu'ine saurait être divisé sans d'enaturer le milieu, et dans lequel peuvent exister des mouvements très-variés. Si c'est là ce qu'on entend par une molécule, il faut bien se garder de l'assimiler à cet être métaphysique, qu'on appelle point matériel, et qu'on dépouille de toute dimension géométrique, pour n'avoir pas à considérer les effets et les causes de ses mouvements internes.

### § CXCIII.

#### DOUTE SUR LES ACTIONS MUTUELLES.

Que veut dire cette expression, action mutuelle de deux molécules? Pour répondre d'une manière précise à cette question, il fant remonter jusqu'aux principes mêmes de la dynamique. D'après l'un d'eux, il n'y a pas de cause étrangère, pas de force à chercher, lorsque le mouvement d'un point est rectiligne et uniforme. Oui, s'il s'agit d'un point matériel. Mais, si ce point est le centre de gravité d'une molécule isolée, il faut, en outre, d'après le théorème fondamental de M. Poinsot, que la molécule tourne autour de ce centre, de telle sorte que l'ellipsoïde central roule sur un même plan tangent. Si la rotation ne satisfait pas à cette condition essentielle, il existe une cause étrangère qui modifie ce mouvement. De là résulte que deux molécules doivent agir l'une sur l'autre de deux manières : en modifiant la translation de leurs centres de gravité, en altérant la rotation autour de ces centres.

# § CXCIV.

#### DOUTE SUR LA FONCTION-FACTEUR

Si telle est, en réalité, l'action nutuelle de deux molécules, on arrive à cette conséquence, que, dans une même direction, pour une même distance, pour un même écartement, le travail ou la puissance vive de l'action totale peut se partager trés-diversement entre les deux actions partielles : dans tel cóncours de circonstances ambiantes, se porter en totalité sur la translation, dans tel autre, sur la rotation. C'est-à-dire que la fonction-facteur introduite, peut changer indépendamment des variables qu'on lui donne.

### & CXCV.

#### DOUTE SUR LA DIRECTION DES FORCES

D'un autre côté, l'éther confiné dans les volumes particulaires doit influer sur l'élasticité : on n'en saurait douter; quand on se rappelle l'intensité des phénomènes physiques qu'il peut occasionner. Or, le calcul, en supprimant cet agent, ne fait pas autre chose que substituer, à toutes les actions de l'éther d'une particule, une seule action émanant de son centre de gravité. Alors, est-il bien certain que cette force unique doive avoir la direction qu'on lui assigne, pour remplir fédèlement son rôle de résultante, entre particules aussi rapprochées qu'elles le sont dans un milieu solide, et surtout dans ce qu'on appelle la sphère d'activité des actions moléculaires?

Eofin, quand on attribue à la fonction-facteur, la propriété d'avoir la même valeur pour deux directions opposées l'une à l'autre, on admét exclusivement une distribution particulaire, qui ne s'accorde pas avec plusieurs faits, tels que, la cristullisation tétraédrique, l'électrisation par la chaleur de certains cristaux, etc.

### § CXCVI.

### SEULES ÉQUATIONS CERTAINES.

On le voit, chaque partie du principe dont il s'agit, chaque mot de son énoncé, donne lieu à un doute, déguise une hypothèse, ou présuppose une loi. La théorie mathématique de l'élasticité ne peut donc faire usage de ce principe; sans cesser d'être rigoureuse et certaine. Pour être sûr de rester d'accord avec les faits, elle doit se restreindre ; n' aux équations générales déduites, avec Navier, des théorèmes fondamentaux de la mécanique rationnelle; 2° aux relations qui existent entre les forces élastiques autour d'un point, si bien définies par la loi de réciprocité, ou par l'ellipsotde d'élasticité, et qui résultent de l'équilibre du tétraèdre élémentaire, imaginé par Cauchy; 3° aux (N., T.) exprimés linéairentent par les dérivées premières des déplacements, avec leurs coefficients indépendants; sous la forme essentielle établie par Poisson.

Ainsi les belles recherches ultérieures de ces géoniètres, partant de lois préconçues, sortent du champ des applicatiens actuelles, Mais, elles ont admirablement préparé, et rendront faciles les applications futures, lorsque de nouveaux fails, et leur etude approfondie, auront conduit aux lois réelles des actions moléculaires.

### § CXCVII.

# PRINCIPE DE L'ÉLASTICITÉ CONSTANTE.

Revenons maintenant au cas particulier de l'élasticité constante, ou aux deux lemmes qui servent de base à sa définition. On considère un milien solide, d'une homogénéité, et d'une élasticité, telles : ° que par le centre de gravité O de chaque molécule, on puisse mener trois plans rectangulaires (partout de mêmes directions), divisant le milieu en parties symétriques; c'est-à-dire què à chaque molécule pondérable, existant dans l'un des huit angles trièdres formés, correspondent sept molécules symétriquement placées dans les autres; 2° qu'un élément de volume ω, dont Ofait partie, éprouvant une première action élastique, de la part de toutes les molécules contenues dans un premier au me première action elastique, since la part de toutes les molécules contenues dans un premier au me lui donnée, si, dans un second angle trièdre A', les déplacements sont symétriquement les mêmes; la seconde action élastique exercée par A' sur ω aura la même intensité que celle exercée par A, et une direction symétrique de la première.

On admet, de plus, que si les déplacements relatifs dans A sont symétriquement les mèmes que dans A, mais de sens opposés, l'action de A' sur vo, aura encore la même intensité que celle de A, et une direction symétrique; mais de sens contraire. Tel est le scul principe qui soit nécessaire. On peut d'ailleurs le regarder comme évident, en s'appuyant sur le mode d'approximation adopté : car, en limitant les développements des forces élastiques aux premières puissances des dérivées premières des déplacements, ces forces élastiques changent de signes, en conservant les mêmes valeurs absolues, quand les déplacements relatifs changent de sens.

# § CXCVIII.

# LEMME DE LA TRACTION SIMPLE.

Cela posé, adoptous le point O pour origine, et ses trois plans de symétrie pour ceux des coordonnées rectilignes. Le premier lemme consiste en ce que, si la loi des déplacements est

(1) 
$$u = 0, v = 0, w = ez,$$

et indique une simple traction, parallèle aux z, la force élastique exercée, en un point M de  $\overline{OX}$ , sur un élément-plan  $\sigma_z$  perpendiculaire aux x, sera normale à cet élément. Prenant pour  $\omega$  le cylindre de base  $\sigma_z$  dont les génératrices sont dirigées vers 0, la force élastique cherchée est la résultante des actions exercées sur  $\omega$  par les quatre augles trièdres situés à droite de  $\sigma_z$ . Les déplacements relatifs donnés par la loi (1) sont symétriquement les mêmes dans les quatre augles trièdres. Alors, les quatre actions partielles autont la même intensité, et des directions symétriques. Leur, résultante sera donc dirigée suivant l'axe des x. C'est ce qu'il fallait démontrer.

# § CXCIX.

#### LEMME DE LA TORSION SIMPLE:

Le second lemme consiste en ce que, si la loi des déplacements est

(2) 
$$u = -azy$$
,  $v = azr$ ,  $w = 0$ ,

et indique une simple torsion autour de  $\overline{OZ}$ , la force élastique exercée, en M, sur  $\sigma_s$ , sera nulle, ét celle exercée, au même point M, sur l'elément-plan  $\sigma_s$ , perpendiculaire aux  $z_s$ , sera tangentielle et parallèle aux y. Considérant le même élément de volume cylindrique  $\omega$  de base  $\omega_s$  que dans le lemme précédent, la force élastique exercée sur  $\sigma_s$ , sera la résultante des actions exercées sur  $\omega$  par le quatre angles trièdres situés à droite de  $\sigma_s$ , et désignés par le

tableau suivant

$$\begin{array}{c|c} A & A' \\ \hline A_1 & A'_1 \end{array}$$

vu d'un point pris sur le prolongement de  $\overrightarrow{OM}$ . Or, il résulte de la loi (2) que les déplacements relatifs seront symétriquement les mêmes dans les quatre angles trièdres, qu'ils auront un même premier sens pour le couple ( $\Lambda$ ,  $\Lambda'$ ), et un même second sens pour le couple ( $\Lambda$ ,  $\Lambda'$ ), mais symétriquement opposé au premier. Les deux actions de ( $\Lambda$ ,  $\Lambda'$ ), sur  $\alpha$  donneront une première résultante suivant la bissectrice  $\overrightarrow{OX}$ , et les deux actions de ( $\Lambda$ ,  $\Lambda'$ ) une seconde résultante suivant la même bissectrice, de même intensité que la première, mâis de sens opposé. La résultante totale sera donc nulle.

Prenons maintenant pour o le cylindre de base  $\sigma_e$  dont les génératrices sont dirigées vers les z négatifs, la force élastique exercée sur  $\sigma_e$ , sera la résultante des actions exercées sur  $\omega$  par les quatre angles trièdres désignés par le nouveau tableau

$$O + \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}} \frac{A_{\circ}}{A_{\circ}} \left| \begin{array}{c} A' \\ A \end{array} \right|_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}}$$

vu d'un point pris sur la perpendiculaire élevée en M sur  $\alpha$ , Les déplacements relatifs dans  $\Lambda'$  sont respectivement les mêmes que ceux dans  $\Lambda$ , mais symétriquement de sens opposés; on en conclut que la résultante des actions de ces deux angles trièdres sera dirigée suivant une bissectrice parallèle aux  $\gamma$ . On arrive à la même conclusion pour la résultante des actions du couple ( $\Lambda_s$ ,  $\Lambda'_s$ ). Done la résultante totale sera la somme de ces deux résultantes partielles, et dirigée, comme elles, parallèlement aux  $\gamma$ .

### § CC.

#### CONCLUSIONS.

Avec ees nouvelles démonstrations, substituées à celles des  $\S$ S XVI et XVII des Lecons sur VElasticité, l'établissement des formules inscrites aux deux derniers tableaux de la feuille C, et qui se rapportent à l'élasticité constante, est complétement dégagé de toute hypothèse, de toute idée préconçue. Et tel est précisément le but que nous nous étions proposé.

Il résulte des leçons précédentes, que, si l'idée des coordonnées curvilignes est venue de la théorie mathématique de l'élasticité, c'est aussi dans cette théorie, que le nouvel instrument conduit aux lois les plus complètes, et reneontre le plus grand nombre d'applications. Comme on l'a vu, les équations aux différences partielles de l'élasticité, transformées à l'aide des divers paramètres du système orthogonal, se présentent sous la forme qui se prête le mieux aux intégrations. En outre, étant exprimées par les courbures dessurfaces conjuguées et les variations suivant les ares d'intersection, elles donnent elles-mêmes leur interprétation géométrique, ou les lois différentielles du phénomène étudié. Il semble, d'après cela, que cette théorie, et cet instrument, fassent deux parties d'un même tout, et que l'une ne puisse plus être considérée sans l'autre; sorte de fusion naturelle, qui justifie l'étendue que nous avous donnée à cette dernière partie du Cours.

Si quelque personne trouvait étrange et singulier, que l'on ait pu fonder un Cours de Mathématiques, sur la seule idée des systèmes de coordonnées, nous lui ferions remarquer, que ce sont précisément ces systèmes qui caractérisent les phases ou les étapes de la science. Sans l'invention des eoordonnées reetilignes, l'algèbre en serait peut-être encore au point où Diophante et ses commentateurs l'ont laissée, et nous n'aurions, ni le Calcul infinitésimal, ni la Mécanique analytique. Sans l'introduction des coordonnées sphériques, la Mécanique céleste était absolument impossible. Sans les eoordonnées elliptiques, d'illustres géomètres n'auraient pu résoudre plusieurs questions importantes de eette théorie, qui restaient en suspens; et le règne de ce troisième genre de eoordonnées spéciales ne fait que commeneer. Mais quand il aura transformé et complété toutes les solutions de la Mécanique eéleste, il faudra s'oceuper sérieusement de la Physique mathématique, ou de la Mécanique terrestre. Alors viendra nécessairement le règne des coordonnées curvilignes quelconques, qui pourront seules aborder les nouvelles questions dans toute leur généralité. Oui, cette époque définitive arrivera, mais bien tard : ceux qui, les premiers, ont signalé ces nouveaux instruments, n'existeront plus et scront complétement oubliés; à moins que quelque géomètre archéologue ne ressuseite leurs noms. Eh! qu'importe, d'ailleurs, si la seience a marché!







